

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com



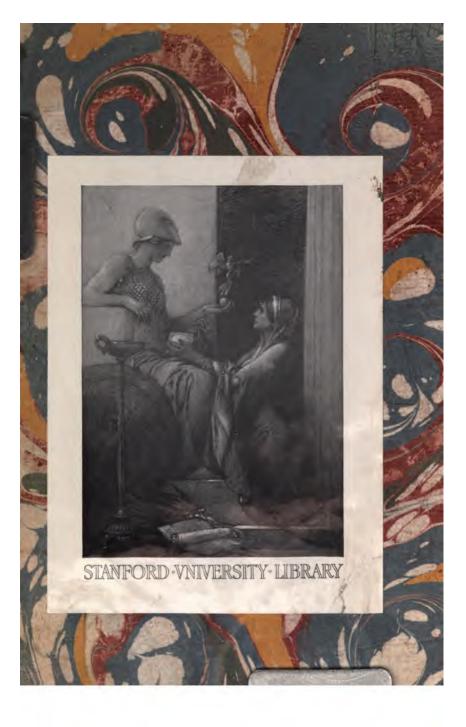



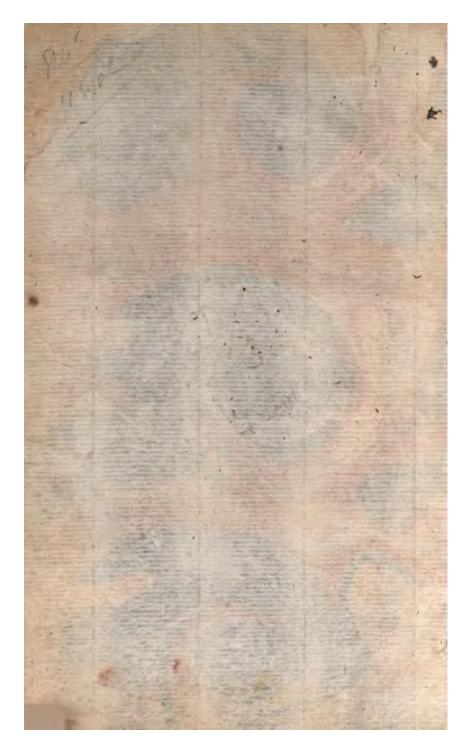

# TOTT





.

·

. 

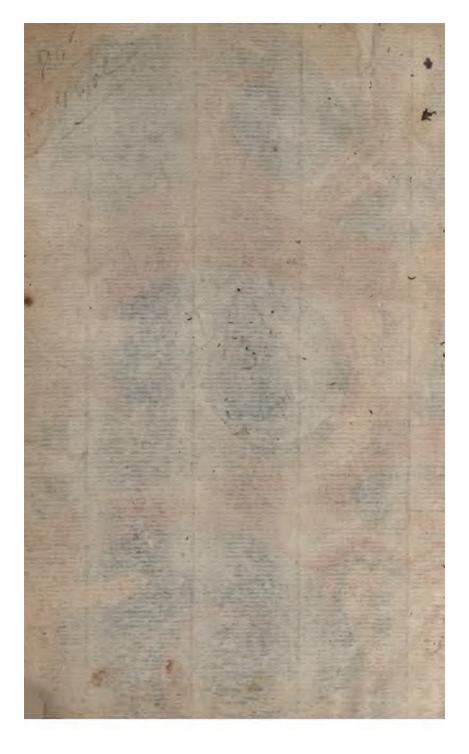

# MÉMOIRES

DU BARON DE TOTT.

PREMIERE PARTIE.

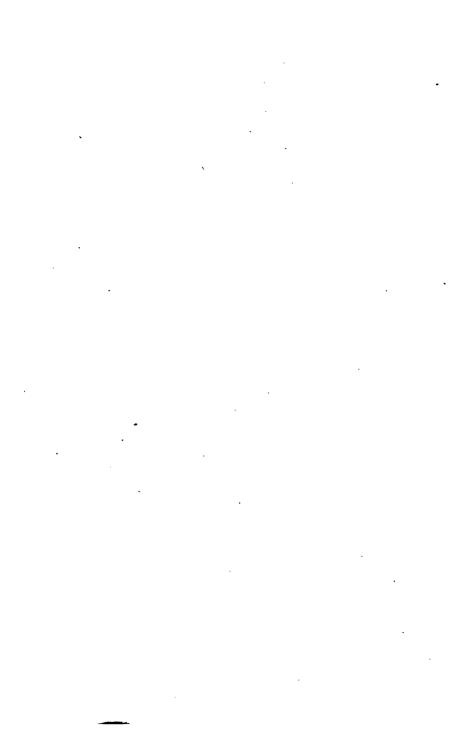

## MÉMOIRES

### DU BARON DE TOTT,

SUR LES TURCS
ET LES TARTARES.

PREMIERE PARTIE.



A AMSTERDAM.

M. DCC. LXXXIV.

 $\mathcal{V}_{2}$ 

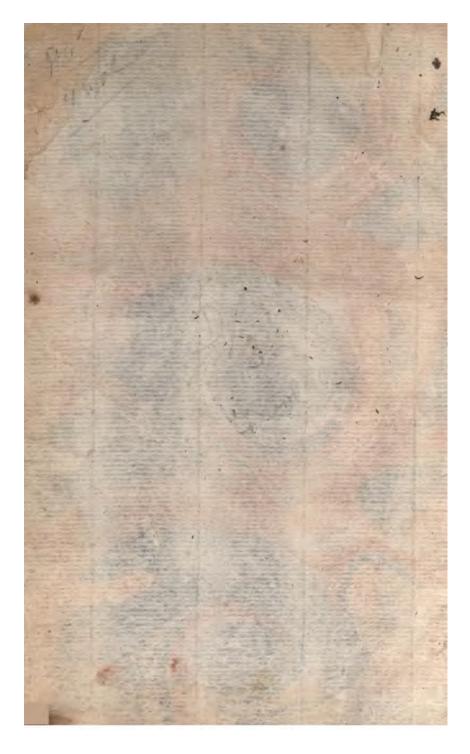

# TOTT



18 th 6 vol.

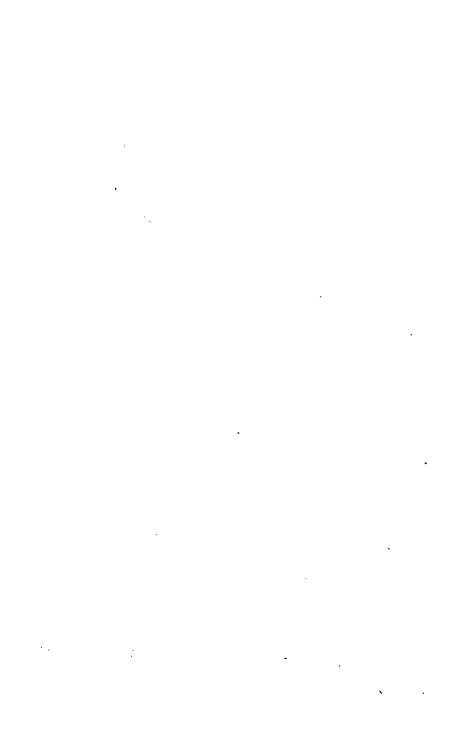

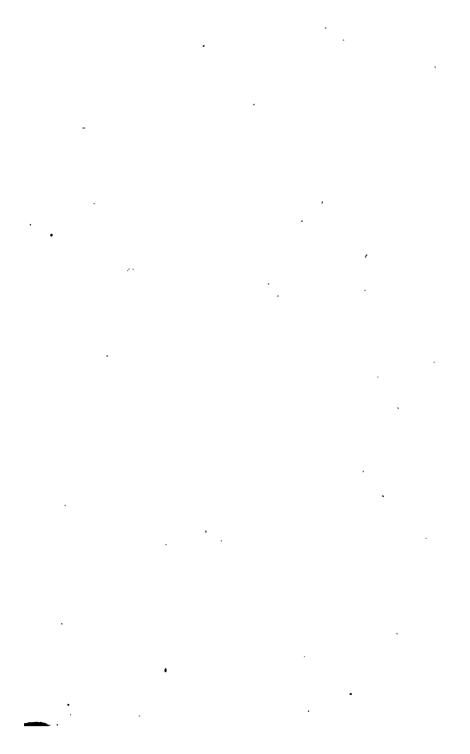

# MÉMOIRES

DU BARON DE TOTT.

PREMIERE PARTIE.

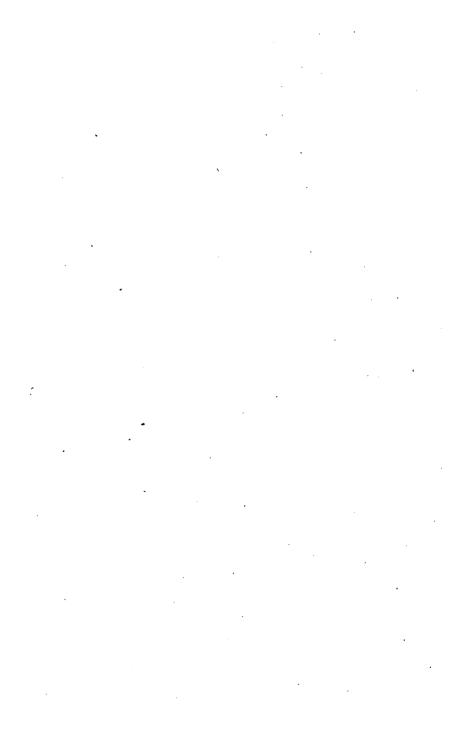

## MÉMOIRES

DU BARON DE TOTT,

SUR LES TURCS
ET LES TARTARES.

PREMIERE PARTIE.



A AMSTERDAM.

M. DCC. LXXXIV.



914.96 T 718 V.1

# DISCOURS PRÉLIMINAIRE.

L'HISTOIRE semble au premier coup-d'œil n'offrir qu'un théâtre d'horreur, où l'on ne présente les victimes que pour illustrer les boureaux qui les immolent à leurs passions; mais elle offre en même temps le tableau précieux des mœurs, & cette partie de l'Histoire paraîtra sans doute la plus intéressante, si l'on considère que les usages d'une Nation la gouvernent, comme le caractère personnel gouverne les

individus. Est-il une source plus féconde en moyens de connaître les hommes, & de les diriger?

Sous ce point de vue, la politique des Gouvernemens doit s'en occuper. Elle appercevra que les ufages en créant & modifiant insensiblement les mœurs, sont par-tout le grand resfort des actions des hommes; ils préparent & consomment les grandes révolutions des Empires; ils étaient l'édifice & le rendent durable, ou bien ils le minent par degrés & le conduisent à sa destruction totale. Une marche lente couvre les progrès du mal, & ces progrès funestes ne sont apperçus qu'au moment, où celui qui pourrait

appliquer le remède, reçoit luimême une atteinte qu'il ne pourrait repousser qu'avec des forces qui lui manquent.

Si on laisse dans l'obscurité des temps ces torrens de brigands qui, en ravageant la terre, ont foulé aux pieds de petites sociétés qui prenaient le titre fastueux d'Empires; fi l'on excepte encore quelques peuplades, qui après avoir accru Rome naissante, ont porté la seule réputation de ses forces, au point de lui foumettre plusieurs peuples, par de simples sommations de ses héraults; nulle Nation puisfante n'a réellement fuccombé fous l'effort d'une attaque ou d'une secousse étrangère; nul Empire solidement établi, n'a jamais été détruit par le sort d'une bataille malheureuse. La Gréce asservie par les Romains, Rome elle-même anéantie par les Barbares, ont moins cédé à des sorces étrangères, qu'à leur affaiblissement intérieur.

Cette vérité n'a pas besoin d'être examinée. C'est peut - être le seul point que l'Histoire ait parsaitement éclairci, en traitant de l'origine & de la chûte des anciens Empires; mais l'examen des mœurs & des usages actuels ne pourraient-ils pas servir aussi à éclaircir l'Histoire des Peuples qui n'auraient même conservé aucune tradition? Leurs mœurs

seront pour eux ce que les marbres de Paros ont été pour les Grecs, un monument plus précieux sans doute; il ne faut qu'en savoir déchiffrer les caractères. Le moral de chaque Nation tiendra lieu de fes infcriptions angleantiques; on y trouvera le type des grands événemens qu'elle a dû fubir dans les siécles qui ont précédé. Les peuples dont les mœurs paraîtront les moins simples auront aussi essuyé plus de révolutions; & celui qui ne présentera dans les siennes que l'effet de l'influence physique du climat, fera censé n'avoir point été subjugué.

Si l'on considère en effet le despotisme tantôt sous la zône torride, tantôt vers le cercle polaire, croiton que le climat seul ait pu régler les mœurs de la Nation que l'on observe alors? Si l'on concoitencore que l'esprit républicain ait précédé le despotisme, celui-ci aura-t-il effacé toutes les traces de l'ancienne liberté? Ces révolutions cependant ont couvert la furface du globe, & paraissent être la véritable cause de cette variété de mœurs qui différencie aujourd'hui les Nations au point d'avoir altéré si visiblement la ressemblance naturelle & primitive de toutes le fociétés humaines.

Rapprochez un Tartare Manchoux d'un Tartare de Bessarabie, vous chercherez en vain cet intervalle

de 1500 lieues qui les séparait; le climat diffère peu; le gouvernement est le même. Considérez ensuite le Grec & le Turc dont les maisons se touchent, vous retrouverez les 1500 lieues que vous cherchiez; ils font cependant sous le même ciel & le même régime : faites remplacer le Manchoux au nord de la Chine par l'Arabe, qui fous le tropique va se raffraîchir aux cataractes du Nil. il offrira plus d'analogie morale avec le Tartare qu'il n'en avait avec les Egyptiens ses compatriotes; mais il contrastera brusquement avec le foldat Ruffe en passant le fleuve Amur; & dans cer examen, on appercevra plus distinctement l'influence du Gouvernement sur le caractère des individus, que l'in-fluence du climat. On verra les forces morales dominer constamment le physique, & donner l'explication des différentes nuances qui paraissent les moins explicables.

C'est en considérant sous ce point de vue les descendans de Patrocle & d'Achille, qu'on apperçoit que sous les impressions du même climat le despotisme qui a dompté les derniers Grecs précédemment conquis par Alexandre, en imprimant sur eux le caractère de l'esclavage, n'a pu essacre les traces de la pusillanimité religieuse, par laquelle l'Empire Grec a péri. C'est aussi en remon-

### PRÉLIMINAIRE.

tant à l'époque de la gloire des anciens Grecs, qu'on trouverait dans le ressort de ces premiers Gouvernemens les correctifs d'un climat qui invite plus à jouir de la vie, qu'à la mépriser. La faiblesse du Bas-Empire devait sans doute énerver des ames que la gloire, la liberté, la vertu avaient autrefois exaltées; & c'est sous le joug des tyrans actuels que le physique devait reprendre son empire. Ce physique ne peut être dominé, que par des forces morales. Le despotisme les anéantit. C'est aussi de tous les Gouvernemens celui qui influe le moins fur la foule que l'on facrifie; son grand ressort n'appuie que sur les principaux

#### xiv Discours

instrumens du malheur des peuples.

Si le climat que les Turcs habitent, relâche leurs fibres, le despotisme auquelils sont soumis, les porte à la violence; ils sont quelquesois séroces. L'opinion de la prédestination ajoute à leur sérocité, & ce préjugé qui dans un climat froid les eut rendu braves, dans un climat chaud ne les conduit qu'à la témérité & au fanatisme '. Cette sièvre chaude qui les

Les Turcs ont constamment donné la preuve de cette assertion dans leurs querelles particulière, l'ivresse précéde toujours la vengeance. L'assassinat est le seul moyen qu'elle emploie; ils ne bravent aucun danger de sang-froid. Une armée Ottomane attaquée se débande avant d'être battue; mais le premier choc des Turcs, lorsqu'ils

exalte, leur fait toujours compter pour rien, tout ce qui n'est pas Turc, & decette manière de compter avec soi-même résulte nécessairement l'orgueil & l'ignorance. C'est aussi dans le berceau des Arts, dans la patrie de Périclès, d'Euclyde & d'Homère que les Sciences n'obtiennent aujourd'hui que le sourire du mépris.

### Cependant la célébrité a par-tout

se déterminent à attaquer les premiers, est toujours dangereux & dissicile à soutenir. On les a vu à l'affaire de Grotska, combler de leurs morts les sossés d'une Redoute pour s'en emparer; & le fanatisme en a porté quelques-uns dans la dernière guerre contre les Russes, à braver le seu de l'artillerie, en allant comme des soux hacher à coups de sabre la bouche du canon de leurs ennemis. de l'attrait pour les hommes, ils sont toujours mûs par l'amour-propre, mais les motifs sont différens; & les Turcs sont peut-être les seuls qui aient choisi le meurtre pour y parvenir, sans avoir assez d'énergie pour le commettre de sang-froid. Quand le climat porte à la faiblesse en même-temps que le despotisme entraîne à la violence, il saut s'enivrer pour acquérir la force nécessaire au crime, & c'est s'élever jusqu'à la puissance du despote que de le consommer.

En réfléchissant sur les rapports des mœurs & des usages de chaque Nation avec le climat & le Gouvernement actuel, en observant avec soin

### PRELIMINAIRE. XVI

foin les nuances qui résultent des Gouvernemens passés, on voit avec effroi la multitude toujours entraînée vers le côté le plus vicieux; & confervant toujours les instrumens de sa destruction morale.

Peut-on en méconnaître l'effet sur le peuple le plus célèbre, réduit à n'être plus que la dernière des Nations, quoiqu'elle soit encore la plus nombreuse & la plus répandue ? Les Juiss, qui couvrent la terre de leur industrie, sans y avoir conservé aucun droit légitime de possessions du Gouvernement pà ils se trouvent, conservent encore au milieu même de ces divers Gouvernemens, une

I. Partie.

nuance de leur ancienne théocratie dans l'exercice d'une espèce de municipalité qu'on leur permet, & qui peut feul entretenir cet orgueil stupide qui les rend insensibles à l'outrage. Les Juiss portent cette insensibilité jusques dans les pays froids & montueux, où les hommes fortement constitués sont toujours courageux & fouvent vindicatifs. Le moral domine toujours le physique, lorsque la tyrannie ou l'abus de la liberté ne lui rendent pas tout fes droits.

Si pour mieux peser cette dernière assertion, on entreprenait de confronter le caractère distinctif de toutes les Nations, avec leur histoire,

La deries

il faudrait fans doute, distinguer dans la foule des événemens qui les ont intéressées, ceux qui n'ont été que passagers, d'avec ceux qui ont été fuivis de l'incorporation des vainqueurs & des vaincus. Les torrens dégradent seulement la surface de la terre, fans en altérer le fol. Cette distinction est essentielle, afin de ne pas confondre un fou qui parcourt l'Asie pour subjuguer la terre après l'avoir dévastée; avec Alexandre bâtiffant Alexandrie pour donner un centre à l'univers, & réunir les deux hémisphères du globe. Il n'est pas moins utile d'observer la nature du pays conquis, afin de ne pas confidérer sous

les Curdes, les Druses, & les Mutualis maîtres du Liban & de l'Anti-Liban, y conservent constamment leur indépendance, leurs mœurs & le souvenir du fameux Facardin, Les Macédoniens anciennement conquis n'ont pu réellement l'être que dans leurs plaines, & leurs montagnes ont dû leur offrir le même afyle contre la tyrannie des Romains, qu'elles leur offrent encore aujourd'hui contre celle des Ottomans, Nulle révolution n'a donc altéré chez ces montagnards les influences du climat. Depuis le héros de la Gréce, aucune époque intermédiaire, cultivateurs infatigables & non moins braves que laborieux, toujours unis pour la défense de la cause commune, & chacun d'eux se suffissant à lui-même pour venger une injure personnelle, ils chantent encore les victoires d'Alexandre avec la certitude d'en remporter sur le premier ennemiqui se présentera.

Il n'est point de Nation sur laquelle on ait plus écrit que sur les Turcs, & peu de préjugés plus accrédités, que ceux qu'on a adoptés sur leurs mœurs. La volupté des Orientaux, l'ivresse du bonheur dont ils jouissent au milieu de plusieurs semmes; la beauté de celles qui peuplent de prétendus Sérails; les intrigues galantes, le

## xxiv Discours

courage des Turcs, la noblesse de seurs actions, seur générosité, que d'erreurs accumulées : leur justice même a été citée pour modèle. Mais comment se pourrait-il (dit M. de Montesquieu) que le peuple le plus ignorant eut vu clair dans la chose du monde qu'il importe le plus aux hommes de savoir?

Cette objection ne pouvait échapper à l'œil du génie; M. de Montesquieu aurait également resufé aux Turcs cette volupté délicate & ces principes de grandeur d'ame & de générosité qu'on leur suppose; il aurait apperçu qu'une Nation ignorante ne peut rien pour son bonheur, parce que son ignorance

A d

tient à un principe qui détruit toujours & n'édifie jamais.

Qu'un particulier en France ou en Angleterre soit ignorant, mais qu'il soit riche, il y jouira toujours d'une apparence de bonheur qui pourra faire illusion. Sa maîtresse fera aimable, il parviendra même à en avoir pluseurs qui s'accorderont ensemble; le bon goût régnera dans fessimeubles il sera bien veru. voituré commodément, l'habitude d'empranter les idées des autres fera idilparaître julqu'à son ignorance. Celtun corps; opaque: place: dans une grande masse de lumière. Chez une Nation éclairée, les richesses procurent tout; elles ne sont chez

un peuple ignorant qu'un fardeau d'autant plus à charge que ne trouvant rien à acquérir, on se borne à conserver avec soin. On tient encore davantage à l'art d'amasser les richesses, quand l'impossibilité d'en jouir n'offre que la stérile ressource de les accumuler.

Il ne suffit pas non plus d'être riche pour jouir véritablement de son bien, dans la classe des hommes opulens, les heureux sont rares, parce qu'il est plus aisé d'abuser que d'user. C'est peut-être le seul cas, où l'ignorance prend le moyen le plus facile; mais on ne peut disconvenir qu'il faut des connaissances, pour jouir, comme il saut de

PRÉLIMINAIRE. XXVIJ la sobriété pour se conserver une bonne santé.

Si ces réflexions se présentent à qui veut & peut résléchir, comment se fait-il que deux siécles de commerce entre l'Europe & les Turcs n'aient encore produit que des notions fausses, & pourquoi celui qui lit pour s'instruire devrait-il ajouter plus de soi à celles que je vais lui présenter? Quels sont mes titres pour en être cru!

Voilà des réflexions qu'on n'a point faites sur les prétendues Lettres de Milady Montagu; elles ont plu, c'était ce que l'Auteur desirait, & ce dont le Lecteur se contente trop souvent. Le tableau de la tête d'un

## xxviij Discours:

Cadi qu'un Jénissaire vient offrir à cette Ambassadrice, à la place des pigeons qu'elle demandait, & qu'onne pouvait trouver, devaiten esset plaire davantage que le tableau de la mort destrois Favoris de Sultan Mahamour que ce Prince d'un facrisser à la suite d'une insulte saite à un autre Cadi

Sultan Mahamout avair donné toute sa confiance au Kisla Aga, celui-ai à un seuse Turc nommé Soliman; & ce dernier s'était livré à Yacoub, Banquier Arménien; ce Triumvirat n'était occupé qu'à exciter & à servir les plaisirs du Sultan. Ce moyen qui souvenissait à l'avidité des Fayoris, assurait aussi leur crédit. Ils gouvernaient l'Empire, toutes les Charges étaient vendues au plus offrant; leurs Sous-ordres disposaient du moindre emploi; parvenus ensire à ce degré d'insolence, qui se révolte contre le moindre obstacle, un de leurs gens osa menacer de son fouet le Juge de Scutary; celui-ci éleva

#### PRÉLIMINAIRE. XXIX

Le ridicule du premier trait se cache sous sa gaieté; le second ne présente que l'abus du despotisme, & la faiblesse du despote; il fait frémir l'humanité.

Mais il n'y a rien de si commun quand on ne sait pas la Langue du pays où l'on voyage, que de pren-

la voix & fit parler la Justice. Sa maison sut abbatue dans la nuit, & cette manière d'étousser la plainte produisit un tel mécontentement que chaque jour il se manisestait par quelque nouvel incendie, moyen non moins étrange pour se faire écouter du Souverain; cependant il eut assez de succès pour déterminer le Grand-Seigneur à faire couper la tête à ses trois Favoris, & comme il était accoutumé par eux à varier ses plaisirs, il assista à l'exécution du jeune Soliman & de Yacoub, celle du Kislar Aga se passa dans l'intérieur, de la Tour de Léandre.

dre & de donner des notions fausses avec la meilleure foi du monde, & avec le plus grand desir d'être exact. En réfléchiffant fur ce que Milady Montagu raconte de fon Jénissaire, du Cadi & de ses pigeons, je retrouve dans le génie de la langue & de la nation Turque, ce qui a dû la tromper, nonobstant la traduction littérale que son Interprête a pului faire de la réponse du Jénissaire. En effet, fatigué de ses courses pour trouver des pigeons, qui moins foignés en Turquie y font plus fauvages, peutêtre même repoussé brutalement par le Cadi, que les prétentions de la Voyageuse auront excédé, ce soldat se sera permis de demander, si on

# PRÉLIMINAIRE. XXX

voulait qu'il apportât la tête du Cadi; & si l'on ajoute à cette réponse l'air & l'accent de l'impatience, on sentira qu'elle annonce plus de mépris pour l'Ambassadrice que pour le Juge; & voilà ce que l'Interprête n'aura pas rendu avec assez de sidélité à Milady Montagu.

C'est ainsi que les Voyageurs privés du seul moyen qui peut les faire voyager avec fruit, ont écrit & accrédité une soule d'absurdités, sans avoir d'autres torts, que de ne s'être pas assez mésié d'eux-mêmes. Ce jugement doit paraître impartial & modéré.

Une réflexion se présente cependant contre ceux qui lisent avec con-

fiance ce fatras de rêveries. J'en excepte ceux qui aiment à rêver, & jene m'adresse qu'à ceux qui veulent s'inftruire. Comment des contradictions absurdes peuvent - elles vous échapper? N'existe-t-il point des règles sûres pour démêler la vérité? Croirezvous, quand on vous le dira, qu'un manchot fe foit fervi de fes deux mains, & qu'un borgne ait fermé fon œil pour y mieux voir? Et si vous ne croyez pas de semblables fottifes, comment pourrez-vous croire que le despotisme ne détruise pas les facultés qui rendent l'homme heureux? Etablissez ce monstre politique; voyez-en les réfultats, suivezen les détails, combinez-en les rapports,

ports, & l'on ne pourra plus vous tromper que sur le coloris, & sur quelques détails peu importants; n'est-ce pas encore assez pour accréditer & perpétuer bien des erreurs?

Je tomberais moi-même dans ce défaut, si en écrivant sur les Turcs, je me livrais aux sentimens qu'ils m'ont inspiré. Il faut être de bon compte, & se mésier de son propre jugement. C'est en vivant au milieu d'eux pendant vingt-trois ans, & dans dissérentes circonstances, que j'ai pu les connaître. Je n'ai

Les principes que j'ai établi, sur la nécessité d'apprendre la langue d'une Nation qu'on veut étudier, ne doivent pas laisser de doutes sur les soins que je me suis donné pour acquérir ce premier moyen de connaître les Turcs.

#### xxxiv Discours.

donc pu les juger que sur la manière dont ils se sont présentés à moi. Les présenter de même, faire parcourir la même chaîne d'événemens à ceux qui voudront s'éclairer, c'est leur donner le même moyen. Que leur importe l'impression que j'ai reçue d'un tableau que je puis leur offrir!

Cette réflexion m'a décidé à n'écrire que le Journal de mon féjour en Turquie, en Tartarie, & celui de mon dernier voyage dans toutes les Echelles du Levant: je ne me permettrai que les observations nécessaires pour éclaircir les faits, sans jamais hasarder des détails qui m'auraient personnellement échappé. Consentir à ignorer est un grand

#### PRÉLIMINAIRE. XXXV

moyen d'instruction, & convenir qu'on ignore doit être sans doute pour le lecteur un grand motif de confiance. Ce n'est pas là le système qu'ont adopté ces Voyageurs si empressés à faire pénétrer leurs lecteurs dans l'intérieur du Sérail, intérieur absolument impénétrable. L'étude des mœurs, celle de l'influence du climat & du gouvernement, l'examen des usages particuliers, sont cependant la seule échelle qui puisse franchir les murs de l'ancienne Bizance ; mais de tous les objets d'étude que présente une Nation telle que celle des Turcs, celui qui

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L'enceinte de l'ancienne Bizance ne contient aujourd'hui que le Sérail du Grand-Seigneur.

#### xxxvi Discours

concerne les femmes est-il donc le plus intéressant?

Qu'importe à l'humanité qu'un particulier auquel la fortune & les préjugés de son pays donnent la libre jouissance de quarante femmes, les rassemble & les garde dans son bercail? Ce tableau n'invite qu'à gémir sur ce grouppe de malheureuses victimes, & l'on peut, sans examen, garantir qu'elles n'y font pas réunies sans éprouver quelque impatience; mais ce qu'il importe de connaître, c'est sans doute. l'effet qui résulte de cet étrange état des choses, le plus éloigné qu'il soit possible de l'état de nature; la réflexion seule en donnerait la solution,

PRÉLIMINAIRE. XXXVIIJ l'examen des mœurs confirmerait les réfultats.

Les circonstances dans lesquelles je me suis trouvé, ne pouvant m'offrir que peu d'occasions de parler des semmes Turques, je crois devoir essayer de remédier au désordre des idées qui se sont répandues à leur égard, en faisant quelques observations sur la pluralité des semmes, sur leur manière d'exister dans ce triste genre de société, ensin sur les abus qui résultent de cette association même.

En commençant par cet objet, je servirai également l'impatience du public & la mienne; s'il est empressé de pénétrer dans l'intérieur

## xxxviij Discours

des harems, il partagera bientôt l'impatience que j'ai d'en sortir pour me livrer à un examen plus digne de lui.

Le Coran qui réunit le culte religieux, la morale, les loix civiles & criminelles, & qui moyennant le droit d'interprétation attribué aux Juges, pourvoit à tout, restreint les Turcs à quatre semmes Nikiahlus, mariées; mais le mariage chez les Mahométans n'est qu'un acte civil,

Harem ne veut jamais dire que l'appartement des femmes, l'enclos qui les concerne; il ne faut donc pas le confondre avec sérail, qui ne veut dire que palais. Tous les Turcs ont un harem, le Visir même n'a point de férail. Les Ambassadeurs des Couronnes ont un sérail & n'ont point de harem. Le Grand-Seigneur a l'un & l'autre.

# un contract passé devant le tribunal du Juge, qui dans ce cas ne fait que l'office de Notaire. La dot ainsi que le trousseau l'objet le plus

que le trousseau, l'objet le plus important, sont inventoriés dans cet acte. Voilà ses reprises dans le cas de répudiation : cet acte se nomme Nikiah.

Il se pratique encore une autre espèce de mariage, qui en fixant également la somme des reprises, marque l'époque de la répudiation. Ce contrat se nomme Kapin, & n'est, à proprement parler, qu'un marché sait entre les parties pour vivre ensemble à tel prix pendant tel temps.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Quand il est permis à un seul homme de

Une autre loi qu'on nomme Namekrem, défend aux filles nubiles & aux femmes de laisser voir leur visage à dévouvert à aucun autre homme qu'à leur mari. Cette loi n'est pas sans doute savorable aux mariages d'inclination. Un Turc épouse donc la fille de son voisin, ou sa veuve, sans la connaître; il

s'emparer de quarante femmes & de les garder sous la clef, les trente-neuf hommes que ce partage inégal prive de la plus douce consolation accordée à l'humanité, méritent aussi quelques ménagemens. On voit par-tout qu'une loi qui contredit la nature, entraîne une loi qui desavoue la première. De-là le mariage au Kapin, les asyles en faveur des débiteurs, les établissemens pour les enfans-trouvés; les Gouvernemens ressemblent à ces joueurs forcenés qui se sous les corrigent jamais.

entremetteuses.

Il ne faut que réfléchir un inftant pour appercevoir que la loi du Namekrem ne peut être observée aussi scrupuleusement par les semmes du peuple, qui agissent, que par celles de la classe aisée qui se reposent. L'artisan a donc quelquesois la ressource de ses yeux, pour diriger son choix, quand le désaut de sortune annulle pour lui le droit de pluralité.

Le malheur a presque toujours fon dédommagement; il n'y a que l'abus du bonheur qui en soit privé.

La pluralité des femmes est dans

## xlij Discours

ce dernier cas, elle astreint à des dépenses considérables : quel est l'homme en état d'y suffire?

Excepté ceux qui font dans le commerce, & qui riches de leur économie doivent être exclus de la classe des gens fastueux, les Turcs ne parviennent à l'opulence que par les emplois; ils ne les obtiennent que par la faveur des Grands qui se sont élevés de même. Leur fortune est en capitaux que leur avidité accumule, que la terreur enterre, que le luxe dissipe, & que le casuel renouvelle. L'incertitude de leur position ajoute encore à l'empressement d'acquérir & de dissiper.

# PRÉLIMINAIRE. Xliij

Les Turcs laissent rarement de grandes fortunes à leurs enfans. Des sommes assez considérables pour suffire à des partages, le seraient assez pour exciter l'avidité du Souverain; il trouverait dans la manière dont elles sont acquises des prétextes suffisans pour s'en emparer.

Un Turc ne peut donc en général fe trouver assez riche pour entretenir un harem un peu considérable, que lorsqu'il est parvenu par la faveur de son Patron à des emplois dont l'autorité est grande, & où cette autorité devient lucrative à proportion de l'abus qu'il en fait.

Jusques là confondu dans la foule des jeunes gens qui par le même motif d'ambition sont attachés au même Maître, réduit à ne vivre qu'avec des hommes, entraîné par la fougue de ses passions, séparé des femmes, animé par leur voisinage, s'il doit céder à la nature, il ne peut que s'en écarter.

On voit déja que les femmes Turques, celles qu'on ne peut se procurer sans les épouser, & qu'on ne peut connaître avant, sont également réduites à ne vivre qu'entr'elles. Quelle doit être leur éducation? Nées dans l'opulence, elles sont, ou filles d'une semme légitime, ou filles d'une esclave savorisée un moment. Leurs frères & leurs sœurs auront eu des mères différentes, qui ne

différeront pas des esclaves réunies dans la même maison. Sans aucune occupation que la jalousie qui les anime les unes contre les autres, fachant à peine lire & écrire, & ne lisant que le Coran; exposées dans des bains d'étuves à tous les inconvéniens d'une transpiration forcée & . trop fréquemment répétée, pour ne pas détruire la fraîcheur de la peau & la grâce des contours, avant même qu'elles foient nubiles; indolentes par orgueil, & souvent humiliées de l'inutilité des moyens employés fous leurs yeux pour plaire au propriétaire : destinées enfin au même fort, sans espérer de plus grands succès : quel agré-

## xlvj Discours

ment de telles femmes pourrontelles répandre sur la vie de celui qui les épousera? Mais il n'a pas compté sur elles pour son bonheur: voyons s'il a mieux calculé l'avantage de multiplier ses esclaves, qu'il a le droit de choisir, qu'il peut épouser sans formalité, qu'il a même le droit d'affranchir, droit plus précieux sans doute.

C'est ici le moment de fixer les idées sur les esclaves Géorgiennes & Circassiennes, dont la beauté est si célèbre. Il importe peut-être encore plus de déterminer les loix de l'esclavage en Turquie, & les hommes sont déja assez coupables, sans qu'une opinion vague & mal sondée

PRÉLIMINAIRE. xlvij ajoute encore à leur monstruosité.

Non plus que les Turcs, les Grecs, les Arméniens, les Juiss même ne sont soumis à aucun esclavage naturel. Le despotisme du Sultan ne pourrait s'emparer d'une fille, quelque passion qu'elle inspirât à son Souverain; & quoique le sang Grec présente encore les mêmes formes qui ont servi de modéles aux Praxitelles, les annales Turques n'ont encore sourni aucun exemple de cette attrocité.

La Géorgie & la Circassie ne sont pas plus sujettes à l'esclavage, qu'aucune autre province plus directement soumise à la domination du

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La Géorgie est plutôt une dépendance de la

# xlviij Discours

Grand-Seigneur; mais le droit de la guerre y supplée au défaut du droit naturel. Il a procuré aux Turcs près de vingt mille esclaves enlevés par le Kam des Tartares, dans la nouvelle Servie, & rendus en partie aux Russes à la paix. Krim-Gueray qui commandait cette expédition avait précédemment, en suivant le même droit, dévasté la Moldavie, sans égard pour la souveraineté du Grand-Seigneur. Il serait encore du droit de la guerre en Turquie, qu'une Province qui se révolterait,

Perse que de la Turquie; mais le Prince Héraclius a profité des troubles qui ont dévasté les Etats de son suzérain, pour jouir d'une sorte d'indépendance.

fût

fût livrée au pillage, & ses habitans réduits en esclavage. Voilà le droit public de toute l'Asie, & c'est sur des principes aussi séroces que la moitié de la terre est encore gouvernée, & que la Géorgie & la Circassie approvisionnent le marché des esclaves de Constantinople.

Les incursions des Tartares Lesguis y fournissent constamment. Ces Tartares sont placés entre la mér Caspienne & la mer Noire, entre la Géorgie & la Circassie, & toujours

L'idée qu'on attache à une belle Esclave de Géorgie ou de Circassie se réduit donc, à ce que toutes les Esclaves en Turquie qui ont quelque beauté, sont nécessairement Géorgiennes ou Circassien. & cela ne prouve nullement qu'elles soient toutes belles.

en état de guerre avec les peuples de ces deux provinces; ils transportent à la côte Orientale de la mer Noire les esclaves qu'ils y ont faits, & les vendent aux marchands Turcs, qui s'y rendent par mer à des époques marquées. Les habitans de cette côte enlèvent aussi aux villages voisins, leurs compatriotes, dont ils font commerce. On assure que les pères & mères y vendent quelques leurs enfans.

Un pays plus froid par ses montagnes que par sa latitude, un peuple assez misérable pour vendre ses enfans, assez mal gouverné pour se les dérober, assez faible pour céder à des rapines étrangères, n'annonce aucun genre de recherche ni d'éducation. Les enfans sont donc les seuls esclaves dont on puisse soigner la beauté & préparer les grâces. L'avarice du marchand s'en occupera, il cherchera même à augmenter la valeur de son esclave par quelques talens agréables; une danse indécente accompagnée de castagnettes y mettra le plus grand prix.

Milady Montagu assure que ces danses sont voluptueuses. J'ai vu dans ce genre ce qu'il y avait de plus parfait, les maîtres de l'art: mais je n'ai point de terme pour les décrire, & je n'emploierai jamais celui de volupté pour les peindre.

Je pourrais ajouter que les danseuses en Turquie y sont méprisées, & qu'une esclave qui par ce talent aurait plu à son Maître, cesserait bientôt de l'exercer. Aussi n'y sont elles destinées qu'à réveiller & ranimer des automates; la beauté ne peut y suffire, l'indécence a plus de succès. Les grâces, la vivacité, l'expression ont seules celui de séduire, & peuvent se passer de la régularité des traits; tandis qu'une nonchalante dignité, une ignorance profonde rend la beauté même insipide,

C'est aussi l'effet que les femmes Turques font sur le Maître. J'ai été à portée de me convaincre par mes amis, qu'excepté quelque nouvelle esclave, qui peut piquer leur curiosité, le harem ne leur inspirait que du dégoût. Nombre de Turcs n'y entrent que pour y rétablir la tranquillité, quand la Surintendante ne peut y suffire; mais si l'on y punit sévérement le désordre, on ne peut en détruire les causes. Ce désordre né de la contrainte & de la réunion de plusieurs semmes, devait être le second résultat de la loi qui établit la pluralité. La nature également contrariée dans les deux sexes, devait aussi également les égarer.

Da réunion des femmes fait encore que constamment observées par leurs compagnes, elles ne cherchent pas même à dissimuler leur goût, ni leur jalousie, elles ne doivent cacher que leur querelle. Trop heureuses encore si la nature calmée, assoupie & trompée, ne les pousse pas à s'échapper de leur prifon, pour courir après la réalité, excès dont elles sont toujours les victimes, & dont j'aurai occasion de parler.

. A quelque gêne que soient assujetties les femmes Turques par les usages, on ne doit pas croire cependant qu'elles ne puissent envoyer leurs esclaves en commission, & fortir elles-mêmes pour acheter ce qu'elles desirent. Je ne connais point de Turc qui les priyent de cette, liberté; elles sortent même fréquemment ensemble pour aller à la promenade ou en visite dans d'autres harems: & dans ce dernier cas, la stricte règle obligerait le Turc dont ` les femmes sont visitées à ne pas entrer dans son harem pendant qu'il y a des semmes étrangères; mais combien de moyens n'a-t-il pas pour éluder la loi, & si les parties sont d'accord, qui réclamera en sa faveur?

Si les rues sont remplies de femmes qui vont & viennent librement pour leurs affaires; si les harems les mieux fermés s'ouvrent souvent pour en laisser promener le troupeau, il ne faut pas en conclure avec Milady Montagu que les intrigues galantes sont savorisées dans les boutiques, où les femmes s'arrêtent quelquesois; elles y seraient facilement observées. Ce n'est aussi que dans la campagne, ou sur les rivages de la mer les plus écartés, que le désordre va chercher

un asyle, en s'étourdissant sur le danger d'y être découvert par les gardes qui furetent les lieux les plus cachés.

Le Bostandgy Bachi, dont le pouvoir s'étend toujours à plusieurs lieues autour de la résidence du Grand-Seigneur, a effentiellement l'inspection sur ces prétendues intrigues galantes; il fait à cet égard, l'Office de Lieutenant de Police. C'est le casuel le plus important de fon emploi ; il en réfulte des abus affreux. J'aurai occasion d'en parler dans le cours de mes Observations, & je viens d'en faire affez fur les femmes Turques, pour préparer le Lecteur sur ce qu'il me reste à en dire. of the second so the second so the second so



## MÉMOIRES DU BARON DE TOTT.

## PREMIERE PARTIE.

La mort de Sultan Mahamout & celle de M. Désalleurs déterminèrent la mission de M. de Vergennes à Constantinople. J'eus ordre de l'accompagner, pour y apprendre la Langue & m'instruire sur les mœurs & le gouvernement des Turcs. Embarqués à Marseille sur un bâtiment marchand nolisé par le Roi, nous s'îmes voile dans les premiers jours d'Avril 1755, & notre navigation traversée par

I. Partie. A

les vents contraires ne nous permit d'entrer dans le détroit des Dardanelles que vers le 18 Mai. Nous apperçûmes avant d'y arriver une caravelle 'du Grand-Seigneur, mouillée vis-à-vis de Ténédos, & sa félouque cinglant vers nous, nous joignit par le travers de la côte de Troyes; elle était envoyée pour nous connaître; mais la crainte de la peste nous sit desirer d'éviter toute communication. Feu mon pere, que le Roi envoyait avec M. de Vergennes à Conftantinople où il avait déja fait plusieurs voyages, & qui parlait la langue, obtint que les Turcs ne montassent point à bord, & jugea convenable de récompenser par quelques bouteilles de liqueurs, l'Officier qui commandait cette félougne. Le Mousse chargé d'aller chercher ce présent apporta six phioles d'eau de la-

I Partie

Vaidean de guerre Turc. Van Stron 38 . 7771

vande, & l'on voulait réparer cette erreur, lorsque mon pere assura que cela était égal. On livre l'eau de lavande, & nous nous séparons; mais l'impatience du Turc attira bientôt notre attention: il faisit une phiole, en fait sauter le goulot, la vuide d'un seul trait, se retourne & nous fait un signe d'approbation. Excepté mon pere, nous craignions tous de voir bientôt ce malheureux tomber à la renverse; cependant nous ne tardâmes pas à nous rassurer: une seconde phiole ouverte, vuidée & approuvée de même nous tranquilisa sur son compte.

Peu de temps après nous simes notre entrée dans le détroit des Dardanelles, & le bâtiment serra sa flamme pour éviter le salut des châteaux, ainsi que celui du Capitan Pacha, dont la flotte était mouillée à Gallipoli; & nous mouillâ-

recipire journelloment. LL

L'Amiral Turc.

mes enfin dans le port de Constantinople le 21 Mai 1755.

Cette ville située à l'extrémité orientale de l'Europe, près de la mer Noire, n'est séparée de l'Asie que par le Bosphore de Thrace. Ce canal qui fait communiquer les deux mers, verse dans la partie du Sud l'excédent des eaux, que le Nord répand dans la mer Noire, & que sa surface ne peut évaporer. Des courans violens descendent à cet effet du canal, & se portent sur la pointe du Sérail; ce cap les divise & en intercepte une partie, qui après avoir circulée dans le port, en ressort par la rive opposée. pour aller rentrer dans la file du premier courant. C'est à ce méchanisme haturel que le port de Constantinople doit l'avantage de se dégager de tous les décombres & de toutes les immondices qu'on y précipite journellement. La mer s'y défend donc d'elle-même contre

l'ignorance qui ne prévoit rien, & les vaisseaux de 80 canons peuvent sans danger y mettre une planche à terre.

Si l'ambition de dominer l'univers étudiait sur la carte, le site le plus favorable pour y établir la capitale du monde, la situation de Constantinople serait sans doute préférée. Placée entre deux mers, cette ville serait aussi dans le centre des productions utiles & du commerce le plus florissant, si la pression du despotisme ne brisait pas à vingt lieues à la ronde, tous les instruments de la culture & de l'industrie. Renfermée dans l'enceinte de ses antiques murailles, Constantinople, du côté de la terre, n'offre au voyageur, que l'aspect de la destruction, tandis que les Navigateurs, dans le centre d'un immense amphitéâtre semblent accourir de toutes parts pour apporter le tribut que l'univers doit à sa Métropole.

L'ancienne Byzance, dont les murs

fervent aujourd'hui d'enceinte au Sérail du Grand-Seigneur, placée sur l'extrémité du cap qui ferme le port, présente une forêt de cyprès, dont les cimes dominées par une infinité de coupoles couvertes de plomb, enrichies de boules dorées, se pyramident avec la tour du Divan qui les surmonte. Ce grouppe d'une teinte sombre, semble se détacher du reste du tableau qui n'offre d'ailleurs d'autre variété que quelques grands édifices épars, dont les masses sont trop sortes pour les objets qui les environnent.

Le port depuis la pointe du Sérail jusqu'aux eaux douces prolonge sur

4 1

r On appelle ainsi la petite riviere qui se jette dans la mer au sond du port, elle arrose le vallon de Kiathana. Le Grand-Seigneur y a un Kiosk, & Sultan Achmet avait eu la prétention d'imiter Marly, en invitant toute sa Cour à bâtir sur les deux collines qui bordent la riviere; mais ces édifices ont été détruits par les rebelles qui déposèrent Sultan Achmet. Le préjugé toujours contraire aux imitations européennes, sut le prétexte de cette destruction & l'avidité du pillage, se véritable motif.

plus de deux mille toises un des côtés du triangle que forme l'enceinte de Constantinople: il est bordé sur la rive opposée par d'immenses fauxbourgs qui en enveloppant la ville de Galata, présentent un tableau dont la richesse est encore augmentée & variée par la continuité des villages qui se reunissent & se confondent pour border le Bosphore jusqu'à six lieues vers la mer Noire. Ces habitations continuées sur la côte d'Asie viennent se rejoindre à Scutaryia & cette ville placée à la distance de trois quarts de lieue vis-à-vis l'entrée du port offre à Constantinople même le point de vue le plus intéressant. Les bateaux qui traversent sans cesse l'espace compris entre ces deux villes, semblent unir l'Europe avec l'Asie. D'autres bâtimens servent le matin à transporter les habitans des villages du Bosphore, aux travaux de la Capitale qui les nourrit,

& le soir à les rendre à leurs soyers; un nombre infini de batelets traversent le port pour les besoins momentanés des habitans, & si l'on y joint les transports 'pour l'approvisionnement de la Capitale, auquel la mer Noire & l'Archipel sournissent journellement, & l'activité du commerce étranger, qui vient aussi de toutes parts sournir au luxe & aux vêtemens de cette ville; on aura peine à concevoir le mouvement dont ce tableau est constamment agité.

Mais si rien n'égale la beauté du coupd'œil que présente Constantinople, le charme disparaît bientôt en pénétrant dans cette ville. La plupart des rues, assez étroites pour que la faillie des toits laisse à peine un passage à la lumiere, un pavé de cailloux mal soigné, nulle précaution de propreté, ce sont les moindres désagréments de cette Capitale. Mais je réserve le détail de ses autres inconvéniens pour les développer fuccessivement & à mesure que l'occasion s'en présentera.

L'étude de la langue Turque pouvait feule me conduire à celle des mœurs & des usages de cette Nation; ce sut aussi mon premier soin, & je crus devoir me resuser aux instances qu'on me sit alors de commencer par la lecture des voyageurs qui ont parlé des Orientaux; ce qu'ils pouvaient abréger de mon travail, me parut moins utile que les erreurs qu'ils pouvaient me donner ne me parurent à craindre.

Mon maître Turc commença par me faire apprendre à écrire, c'est la regle. L'habitude du dessin m'y sit faire quelques progrès; je lus ensuite, & alors les dissicultés se multiplièrent; la suppression des voyelles <sup>1</sup> suffit pour donner

Les voyelles n'étant exprimées que par des fignes placés hors du corps d'écriture, les Ecrivains se dispensent d'un

une idée de mes premiers embarras & du travail pénible & fastidieux qu'il me fallut subir; mais il y a plus encore : les Turcs en suppléant à la pauvreté de leur langue originelle, par l'adoption totale de l'Arabe & du Persan, en se composant cinq alphabets, dont les dissérens caractères sont cependant au choix des écrivains, ont encore créé de nouveaux obstacles à l'instruction, & quand la vie d'un homme sussit à peine pour apprendre à bien lire, que lui reste-til pour choisir ses lectures, pour prositer de ce qu'il aura lu?

C'est essentiellement à cet inconvénient qu'il faut attribuer l'ignorance des Turcs, sur tout ce qui est du ressort des Sciences abstraites. Uniquement occupés

foin auquel le talent du lecteur doit suppléer; il en résulte des disputes littéraires sur les consonnes dont la valeur peut changer le sens; mais pour éviter le danger de ces discussions sur le Coran, jamais ce livre n'est écrit sans voyelles. à bien peindre leurs caractères & à les déchiffrer, leur amour-propre devait se jetter du côté des difficultés de ce genre: un double sens, des transpositions de lettres bornent l'objet de leurs études & de leur littérature, & tout ce que le mauvais goût peut inventer pour fatiguer l'esprit, fait leurs délices & ravit leur admiration.

Mon maître de langue, Persan d'origine, grand partisan de la poésie, s'ennyvrait également d'opium & d'eaude vie, je passais deux heures chaque jour dans cet agréable tête-à-tête: je m'occupais sur-tout à employer tous les mots que ma mémoire accumulait, & je ne sus pas plutôt en état de l'entendre, qu'il me demanda d'un air empressé ce que c'était qu'une odeur qu'il avait remarquée en entrant chez moi. Je lui montrai un slacon d'eau de lavande, & l'exemple du Commandant

de la félouque, me fit consentir sans peine à un sacrifice qu'il desirait, & qu'il supporta sans aucun inconvénient; mais je ne crus pas devoir continuer à l'abreuver d'une boisson aussi dangereuse.

Mon application à raffembler beaucoup de mots, & fur-tout mon emprefsement à les employer, me mirent en peu de tems en état de m'expliquer passablement; & j'étais déja parvenu au point de me passer d'interprête, lorsque M. de Vergennes voulant dans une fête assembler tous les Ministres étrangers, ainsi que tous les Européens établis à Constantinople, en ordonna les préparatifs. Cette annonce excita la curiofité de quelques Turcs de distinction qui demandèrent à y assister, & je me chargeai d'autant plus volontiers de leur en faire les honneurs, que je voyais une nouvelle occasion de m'exercer dans leur langue. Ignovelle abnavel

J'étais nouvellement marié, & la liaison qui existait entre le plus considérable de ces Turcs & mon beau-pere, ajoutait à l'intérêt que lui inspirait mon zèle à m'instruire. Il me pria en arrivant de lui faire remarquer Madame de Tott dans le nombre des femmes qu'il appercevait, & bientôt attentif à ses moindres mouvemens, il la suivit des yeux, & paroissait inquiet, si elle lui échappait un instant dans la foule. A cette inquiétude près le coup d'œil de cette fête semblait absorber mes Turcs, dont les questions sur ce nouveau tableau n'étaient pas moins réjouissantes qu'inftructives pour moi.

Cependant un menuet ouvre le bal: on me demande quel est le danseur? c'est l'Envoyé de Suéde. Quoi! me dit le Turc avec surprise...l'Envoyé de Suéde;...le Ministre d'une Cour alliée à la Sublime Porte!.... non cela n'est

pas possible .... vous vous trompez, voyez mieux. Je ne me trompe point, lui dis-je, c'est lui : oui, lui-même, Le Turc alors convaincu, baissa les yeux, réfléchit & se tut jusqu'à la fin de ce menuet auquel un autre fuccéda: nouvelle question pour en connaître le danseur: c'est l'Ambassadeur de Hollande .... Oh, pour celui-là, me dit le Turc gravement, je ne le croirai jamais. Je fais, continua-t-il, jusqu'où peut s'étendre la magnificence d'un Ambaffadeur de France; & malgré ma surprise, j'ai pu porter cette opinion jusqu'à concevoir qu'il fût assez riche pour faire danser un Ministre du second ordre; mais à quel prix pourrait il obtenir ce service d'un Ambassadeur? Il ne peut exister entr'eux cette énorme différence. J'employai alors tous les mots Turcs que je favais pour lui faire entendre que ces Ministres étaient l'objet de la

fête, qu'ils n'en étaient pas les baladins, qu'ils y dansaient pour leur plaisir, que l'Ambassadeur de France y danserait luimême. Je persuadai difficilement. Cependant un objet que le Turc croyait sans doute plus intéressant l'occupa bientôt tout entier. Je ne vois plus votre femme, me dit-il. . . . Ah! bon la voilà . . . Mais quelqu'un lui parle! courrez vîte rompre cet entretien. Pourquoi donc, lui dis-je? Il s'expliqua alors plus clairement & j'entreprenais de le tranquilliser, lorsque Madame de Tott, continuant à causer, entra dans le Sallon du jeu & disparut. Le Turc alors perdant toute contenance, se leve & m'entraîne; je me laisse conduire, & le spectacle de plusieurs tables où des femmes & des hommes se disputaient, n'était pas sans doute celui que son amitié redoutait pour moi: s'torn stanilliannes sal

Le fouper fut servi, & mon ami

s'appercevant qu'on se distribuait aux différentes tables, voulut s'en aller. Une inquiétude d'un genre plus férieux paroissait l'agiter. Je le pressai de voir la fin de la fête. Tout est fini, me dit-il vivement, ils commencent à boire. Laissez-nous aller; & si vous m'en croyez emmenez votre femme & retirez-vous aussi. J'entends, lui dis-je; mais rassurezvous, tout se passera plus tranquillement que vous ne pensez. J'insistai & je parvins à promener mes curieux autour des tables & à les faire asseoir à celle qu'on leur avait préparée. Quelques verres de liqueurs, en leur donnant du courage, achevèrent de les persuader; ils restèrent jusqu'au matin, & m'apprirent en me quittant que si pareille fête se donnait entre-eux, elle ne finirait pas fans trente affassinats.

Les connaissances morales que je venais d'acquérir, m'engagèrent à me former former des liaisons capables de les étendre. Murad Mollach de la famille de Damat Zadé, qui depuis la conquête de Constantinople à donné dans chaque génération des Mustis à l'Empire, destiné lui-même à cette dignité, sur une de celles que je cultivai le plus. J'aurai souvent occasion d'en parler, & ce que j'aurai à en dire, en développant son caractère, servira également à éclairer sur celui de sa Nation.

Pour suivre à peu près la marche des événements dont j'ai été le témoin, jettons actuellement un coup-d'œil sur les incendies, qui ravagent trop fréquemment Constantinople pour n'en pas faire mention. Je choisis le plus frapppant des tableaux de ce genre, je veux dire l'incendie qui consuma les deux tiers de cette immense ville peu de tems après notre arrivée.

Le Palais de France situé dans le I. Partie.



fauxbourg de Péra; domine le port & la ville de Constantinople. Le feu prit le matin dans une maison près de la Marine & des murs du Sérail. Le vent qui soufflait du Nord, fit que l'incendie prolongea ces murs & atteignit vers les sept heures le Palais du Visir situé à mi-côte. Le Grand-Seigneur s'y était transporté; mais ni ses ordres, ni les efforts qu'on fit pour préserver cet immense édifice ne purent le garantir, & le foyer qu'il forma donnant une nouvelle activité aux flammes , l'incendie continua à s'étendre dans le lit du vent avec la plus grande rapidité. On pouvait cependant espérer qu'en s'approchant de Sainte-Sophie la masse de cet édifice lui donnerait des bornes; tous les fecours s'étaient portés de ce côté, & l'on se flattait d'y arrêter le progrès des flammes quand le plomb de la coupole, fondu par la chaleur

I. Partie.

de l'atmosphère, ruisselant par les gouttieres de pierres sur la foule des gardes & des travailleurs, laissa un champ libre à l'activité du feu. Dès ce moment on ne pensa plus à le contenir, & l'on consentit à lui laisser dévorer tout ce qui se trouvait sur la direction du vent jusqu'aux murs de la Marine, de l'autre côté de la montagne. La consternation était générale, & cependant on s'estimait heureux de voir l'incendie arrivé à ce terme, quand le vent sautant à l'Est avec violence, prit en travers cette ligne de feu sur plus de douze cent toises d'étendue. Les flammes poussées alors vers le centre de la ville formèrent treize branches de feu, dont les racines en se réunissant successivement firent bientôt de Constantinople une mer enflammée.

Les efforts qu'on fit alors, au lieu d'être secourables, ne firent qu'ajouter au

désastre, un régiment entier de Janissaires, occupé à abattre des maisons à la tête d'une des branches de l'incendie, fut enveloppé par les deux branches latérales. Les cris de ces malheureux, portés dans des tourbillons de feu, avec ceux des femmes & des enfans qui subissaient le même sort, le bruit des édifices qui s'écroulaient, celui des planches enflammées poussées dans l'atmosphère par la violence du feu, le tumulte des habitans que l'incendie menaçait de toutes parts, & qui, pour se garantir de la plus affreuse misere, exposaient leurs vies pour sauver une partie de leurs biens; tout concourait à former un ensemble dont l'horreur ne peut être décrite.

Ce qui se concevra encore moins, c'est que la reconstruction des ces maisons n'était pas achevée, qu'un nouvel incendie les consuma de nouveau, sans qu'il ait été possible de faire prendre aux habitans aucune précaution pour s'en préserver. Sultan Osman alors sur le trône voulut vainement aggrandir quelques rues, en percer de nouvelles pour la facilité des secours; les propriétaires se réunirent pour reclamer la jouissance entiere du terrain de leurs peres: le Gouvernement qui n'avait sçu qu'ordonner quand il falait payer, ne sçut aussi que céder à une résistance facile à vaincre; voilà le Despotisme.

On avait dû voir que les vols qui se commettent avec facilité, sous le prétexte de porter secours aux maisons voisines du seu, avaient souvent été le motif des incendies, & le Gouvernement en croyant y remédier par la désense de travailler à les éteindre, avant l'arrivée des principaux Officiers, n'avait fait qu'augmenter le mal. C'était en esset donner aux slammes le tems de

prendre de l'activité. Aussi cette loi futelle abrogée, on augmenta même le nombre des pompes : gardées jusques là chez les Gouverneurs des quartiers, elles furent distribuées aux différens corps-de-garde; ils eurent ordre de les transporter au premier besoin : mais qu'en est-il résulté? Que l'activité des pompiers ne les fait accourir que pour ranconner les malheureux, & arroser la foule pour se divertir; que les gardes familiarifés avec ces défastres, s'en sont fait un jeu, & ajoutent à la misere publique, en maltraitant les malheureux; que les travailleurs jettent inconfidérément sur le feu des alimens qu'ils devraient en éloigner, & que la multitude pille de tous côtés '.

La loi a prononcé contre ce genre de pillage, elle condamne le voleur à être précipité dans le feu; mais l'habitude de voir une foule de malheureux périr dans les flammes par la fréquence & la rapidité des incendies, fait que ce danger auquel on est soi-même exposé journel-

Le Visir & tous les grands Officiers de la Porte sont obligés d'aller au premier avis au lieu de l'incendie, asin d'y ordonner tout ce qui est jugé nécessaire. Le Grand-Seigneur lui-même ne se dispense jamais de s'y rendre, si le seu fait quelques progrès, les moyens de le transporter sont prêts au premier signal, il a jour & nuit des chevaux sellés & des bateaux armés à cet esset. Les grands Officiers ont la même précaution; & ces corvées qui sont fréquentes interrompent souvent leur sommeil.

Des gardiens de quartiers appellés Passevans sont destinés à veiller sur le feu pendant la nuit. Ils parcourent leur district armés de gros bâtons ferrés dont ils battent le pavé, réveillent le peuple

lement, considéré comme supplice, se réduit à peu près au malheur de mourir dans son lit; les peines les plus sévères n'établissent pas le bon ordre; il est le produit d'une surveillance éclairée que le despotisme n'emploie jamais.

Ces plaintes qui arrivent toujours trop difficilement jusques au trône, parvinrent aisément au Sultan dans les courses qu'il faisait incognito; & ce Prince outré contre son favori, le sit venir au Sérail en présence du Musti qu'il avait mandé à cet effet. L'accès de sa colère sut si vif, que saisissant une masse d'armes il l'en aurait frappé lui-même, si le Chef de la Loi ne s'y fût opposé. C'était sans doute irriter la colère de Sultan Osman que d'en contenir le premier mouvement; elle ne tarda pas aussi à s'immoler sa victime, & le Visir congédié de l'appartement intérieur, mais suivi d'un ordre, sut arrêté entre les deux portes ; le Sélictar

L'issue par laquelle on pénètre de la première cour du Sérail dans la seconde, est fermée par deux portes entre lesquelles il y a des logemens pratiqués dans les tours qui flanquent cette entrée; les portiers en occupent une partie; mais la piéce principale s'appelle le Dgellat Odassi la chambre des bourreaux).

Aga lui retira le sceau de l'Empire, & sa tête coupée sur le champ, sut exposée dans un plat d'argent à la porte de la seconde cour, avant qu'on eût le moindre doute sur la faveur dont jouissait ce premier Ministre.

Les Ulemats, ce fameux corps de gens de Loi qui se saissit toujours des restes de l'autorité quand elle faiblit, pour en opprimer l'autorité elle-même, contenu jusques-là par la faveur du Visir, crut pouvoir après sa mort dominer avec plus d'impunité. Les Ulemats disposèrent en effet de la faiblesse du Sultan jusqu'au degré qui ne pouvait manquer de l'irriter contre lui; sa fureur éclata contre le Musti.

Le fanatisme qui par-tout a prononcé de sloix sanguinaires ou absurdes, souvent l'une & l'autre, a établi en

<sup>1</sup> L'écriteau portait, c'est ainsi que l'on traite ceux qui abusent de la fayeur de leur Maître.

Turquie en faveur des Ulemats, que leurs biens ne pourraient être conficqués, & qu'ils ne pourraient être punis de mort, qu'en les faisant piler dans un mortier. On ne sent pas trop le plaisir qu'il y a d'être traité d'une manière aussi distinguée; mais on apperçoit aisément que les exemples d'un supplice aussi horrible doivent avoir été d'autant plus rares, que les gens de Loi avaient plus d'intérêt à ne pas les laisser se multiplier. Ce fut fans doute aussi la confiance de l'impunité qui porta le Mufti à recevoir avec hauteur les menaces de son Maître, & cette résistance irrita Sultan Osman au point qu'il ordonna de relever les mortiers que le laps du tems avait enterrés. Cet ordre seul produisit le plus grand effet. Le corps des Ulemats justement effrayé se foumit, & le fameux Racub-Pacha, appellé appellé au Visiriat, gouverna sans contradiction.

Racub joignait à l'esprit le plus sédui sant, beaucoup de force dans le caractère. Jamais Visir n'a mieux possédé que lui les talens de sa place; il savait corrompre avec adresse & intimider les plus audacieux; toujours perside, toujours méchant, mais toujours habile & maître de lui-même, il comptait les hommes pour peu de chose & leur vie pour rien.

Ce Ministre avait précédemment occupé le Pachalik du Caire, celui de tout l'Empire qui lui convenait le moins; l'indiscipline de Beys Mamelucs, étayé par la force, ne lui avait laissé que la ressource de la corruption pour se soutenir, sans en être moins exposé aux voies de fait. Il venait d'échapper à un coup de pistolet tiré sur lui dans son propre Divan, lorsque le Grand-Seigneur l'appella au Visiriat. Racub joignait encore à tous les talens nécessaires au Despotisme, des connaissances utiles aux affaires de l'Empire; il les avait acquises au Traité de Belgrade, pendant lequel il occupait la Charge de Mektoubtchy.

Les différens emplois par lesquels ce Ministre avait successivement passé, ne laissant à personne l'espoir de lui être nécessaire, il trouva tout le monde disposé à servir ses volontés, & l'on remarqua bientôt que l'habitude de l'autorité les lui faisait exprimer d'une maniere étrangement legère.

L'intervalle entre la mort de Sélictar Pacha, & l'élévation de RacubauVisiriat, avait été rempli par un grand nombre de Visirs, dont quelques-uns n'étaient pas restés quinze jours en place: nous

<sup>1</sup> Mektoubtchy est un des Ministres de la Porte du secondordre. Cette Place ne pourrait être comparée qu'à celle de premier Commis du premier Ministre, si elle existait.

étions fatigués des fréquentes audiences que ces mutations oceasionnaient, mais il ne fallait pas moins nous rendre encore à celle du nouveau Ministre. Les cérémonies d'usage dans ces occasions étaient terminées, & cependant Racub continuait à entretenir amicalement M. l'Ambaffadeur, lorsque le Muzur-aga . arrivant dans la salle, & s'approchant du Pacha, lui dit un mot à l'oreille. Nous observâmes bien qu'il n'en reçut pour toute réponse qu'un très-petit mouvement horisontal de la main : après quoi son Altesse reprenant sur le champ un sourire agréable, continua à s'entretenir avec M. l'Ambassadeur pendant quelques instans encore. Nous sortimes ensuite de la salle d'audience pour regagner le pied du grand escalier où nous remontâmes à cheval; & neuf têtes coupées & rangées en dehors de la pre-

<sup>1</sup> Le Grand-Prévôt.

mière porte, nous donnèrent en passant, l'explication du geste que le Visir venait de faire en notre présence.

L'inutilité de presser de la sorte une exécution dont on peut toujours disposer avec une extrême facilité, pouvait faire présumer que celle-ci avait été ménagée pour établir notre opinion sur la prompte justice du nouveau Ministre, mais nous ne pouvions y voir que son atrocité; c'est le grand ressort du despotisme, il écrase toujours & ne punit jamais, c'est aussi le moyen que Racub employa constamment.

Mais si tous les Grands de l'Empire étaient contraints de céder à l'usage que ce Visir faisait de ses principes politiques, il était réservé à une semme

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sous un Gouvernement despotique l'existence de chaque personne en place est nécessairement précaire : on ne peut s'y livrer à l'ambition de les occuper, sans mépriser sa propre vie. Quel cas pourrait-on faire de la vie des autres?

du peuple de lui résister impunément; & l'espèce de sédition qu'elle occasionna intéressant la subsistance de Constantinople, il est important de faire connaître cette partie de l'administration Turque.

Le Grand-Seigneur qui fait publiquement le monopole du bled pour l'approvisionnement de la Capitale, reçoit cette denrée des Provinces maritimes où il a établi le droit d'Ichetirach'. Il consiste dans l'obligation de livrer au Grand-Seigneur, à un très-bas prix, une certaine quantité de bled qu'il fait transporter dans ses magasins par des bâtimens nolisés pour son compte. Il revend ensuite cette denrée en détail aux Boulangers, qui sont obligés de la recevoir & de la consommer au prix

<sup>\*</sup> Le produit de ce monopole appartient au trésor public; son administration est confiée au Testerdar (Grand Trésorier).

que sa Hautesse a sixé. Une suite nécesfaire de cette manière d'administrer, c'est la désense de l'exportation des bleds, la friponnerie inévitable des Officiers qui contreviennent à l'ordre, le dépérissement des grains emmagasinés & mal soignés, une nourriture souvent mal faine, & la famine pour dernier résultat.

Constantinople en était menacé, le pain diminué de poids était considérablement augmenté de prix : on commençait même à en altérer la composition, & l'on n'espérait plus pour gagner le nouveau bled que sur l'arrivée de soixante dix bâtimens attendus de la mer Noire : quand on apprit la perte de tous ces bâtimens, nausragés à la côte pour avoir manqué dans la nuit l'entrée du canal, Constantinople sut consternée, & l'on ne peut penser sans horreur que cet événementétait occasionné par un genre d'abus

qui ne paraîtrait pas même croyable, s'il n'existait encore assez constamment.

Deux fanaux fort élevés & placés à L'embouchure de la mer Noire fur les deux caps d'Asie & d'Europe, y sont destinés à indiquer l'entrée du canal aux navigateurs. Le Gouvernement a pourvu à Thuile qui doit y être consommée, & des gardes son payés pour les allumer & les entretenir journellement; mais ce même Gouvernement permet en même-tems, la fabrication des charbons sur toute cette côte, quoiqu'il ait pu se convaincre que sous ce prétexte, les habitans allumaient des feux capables de tromper & d'égarer les navigateurs dans les temps orageux; il devait savoir aussi que les gardes des deux Phares interceptent en même - tems la lumière des fanaux, pour se procurer des naufrages dont les débris leur font utiles 1.

<sup>\*</sup> L'humanité livrée à l'injustice se fait bientôt un jeu de

Des ordres expediés dans tout l'Empire pour enlever les semailles au Laboureur, surent le premier moyen qu'on employa pour remédier au désastre. Les malheurs qu'on préparait pour l'avenir ne pouvaient être apperçus par l'intérêt du moment, seul intérêt du despotisme. On joignit encore aux moutures, des sêves & d'autres légumes farineux, & l'avarice qui prosite de tout, s'empara des comestibles pour en altérer la qualité, sans suffire à la quantité.

Les fours constamment assaillis par un peuple assamé, demandèrent des gardes, on n'y livra plus à chaque personne, qu'un gâteau de pâte mal cuite; & les Turcs en s'y présentant, le pistolet ou le couteau à la main, y commettaient toutes sortes de désordres.

tous ses crimes. Un désordre en produit toujours un plus grand; ce produit est plus certain quand les loix en donnent l'exemple. Est-il un Législateur qui ne doive pas être effrayé de ce dilemme ?

Dans cette détresse qui avait fait également resserrer le riz, la fermeté du Visir entretenait cependant une sorte de tranquillité dans la ville, lorsqu'une femme du peuple, vieille, mais courageuse, ameutant ses compagnes dans son quartier, grossit bientôt sa troupe en s'acheminant vers les magasins de riz; elle insulte les gardes qui sur sa route demandent compte de cet attroupement. Le Jenissaire Aga' accourt avec une garde nombreuse; il est repoussé par les pierres qu'on lui lance; les magasins de riz sont enfoncés & le pillage commence, quand le Grand-Visir arrive lui-même : la vieille femme s'avance alors vers lui, le menace avec insolence, défie les forces de ses sóldats, le harangue avec intrépidité, le persuade, ou plutôt lui fait sentir la nécessité de céder, obtient une portion de riz

<sup>!</sup> Le Général de l'Infanterie.

pour chaque combattant, & congédie fa troupe victorieuse.

Cependant l'excès des abus qui ramene momentanément à l'ordre, rendit pour quelque temps l'approvisionement au commerce; la famine disparut, mais les maladies préparées par de mauvais alimens, se mêlant aux miasmes de la peste, ce séau commença ses ravages, il les étendit dans tout l'Empire.

Les recherches que l'on a faites sur cette maladie, n'ont encore produit que quelques opinions qui se contredisent, ou que les faits démentent. On avait pensé qu'elle était originaire de l'Egypte; & l'on verra que mes observations faites sur les lieux détruisent absolument cette dernière conjecture.

Quoi qu'il en foit, il n'y a point d'incertitude sur le foyer qui la conserve, ni sur les causes qui la propagent. On retrouve l'un & l'autre chez les marchands Fripiers de Constantinople, & chez les particuliers qui conservent dans leurs cosses tous les vêtemens, les fourures même des personnes mortes de la peste. C'est sans doute prendre le moyen le plus essicace pour en somenter & en perpétuer le germe; il se dévelope infailliblement sur les individus dont les humeurs en sont devenues susceptibles. Dans la saison où ces humeurs fermentent, ses progrès sont plus rapides.

C'est aussi aux approches du printems qui suivit la disette, qu'on apperçut les premiers indices de la peste; elle emporta cette année plus de cent cinquante mille ames dans la seule ville de Constantinople, & le nombre des morts arriva au degré d'autoriser des prières publiques pour demander à Dieu la cessation de ce sléau. Il est bon de remarquer que les Turcs le supportent patiemment sans se plaindre, jusqu'à

ce que le bulletin journalier des enterremens qui sortent par la seule porte d'Andrinople soit de 999 : voilà le terme de leur résignation.

On n'observe jamais cette maladie dans sa naissance comme dans ses différens périodes que par la fréquence des enterremens, mais ce fléau n'interrompt aucune affaire, & le mouvement qu'elles occasionnent, en entretenant la communication, augmente aussi les progrès du mal; cependant aucune remarque n'accuse l'air d'y contribuer, & l'habitude qui familiarise avec les plus grands défastres & les dangers les plus certains, procurent aux malades des secours aussi faciles, que les fiévres les moins épidémiques : les Turcs trouvent encore dans une aveugle prédestination une plus grande fécurité.

Exempts de l'excès du même préjugé,

les Grecs, les Arméniens, les Juiss ont étudié une sorte de remède dont ils paraissent user avec une espèce de succès, ce n'est toutesois qu'après que les premiers essorts de la maladie sont appaisés; mais on remarque que chacune de ces nations s'est fait un régime dissérent qui ne peut convenir qu'à elle seule; il faudrait sans doute attribuer cette singularité aux dissérentes manières dont elles se nourrissent. Il est encore plus sûr de douter de ce fait, que plusieurs Médecins assurent: je ne les garantis pas.

Les Européens sont les seuls qui prennent quelques précautions contre la contagion; une trop longue habitude les leur fait souvent négliger, mais ce n'est jamais sans le plus grand danger; & ceux que leurs affaires n'obligent pas à une résidence absolue, se retirent d'autant plus volontiers à la campagne, pendant la peste, que cette maladie qui commence ses ravages dans le printems, dure ordinairement jusqu'aux approches de l'hiver. L'île des Princes, située à cinq lieues de Constantinople, à l'entrée du golphe que fait la mer de Marmora, vers l'ancienne Nicée, était le féjour que les Français avaient affectionné; ils se sont depuis répandus dans différens villages, qui bordent le canal sur la côte d'Europe, & ceux de Tarapia & de Buyukdéré, réunissent aujourd'hui la plus grande partie des Ambassadeurs & des Négocians de toutes les nations; le village de Belgrade, rendu célèbre par Milady Montagu, avait joui long-temps de cette préférence, qu'un air devenu mal fain, lui a fait perdre depuis.

J'avais choisi le petit village de Kessely Keuy, pour me soustraire à toute communication pendant la peste, dont je viens de parler: ce village est situé près de Buyukdéré, où Murad Mollach, habitait l'été, & prenait quelques précautions, au grand scandale des vrais croyans; je fus le voir, son goût pour l'ivrognerie que je pouvais satisfaire, & mon zèle pour m'instruire qu'il pouvait également favoriser, nous lièrent plus intimément.

Cet Effendi ' né dans l'opulence, fils de Mufti, & destiné lui-même au Pontificat, ne connaissait d'autre Loi que sa volonté.

Entouré d'un nombreux domestique, toujours prêt à exécuter ses ordres, il s'était arrogé la propriété & la Justice Prévôtale du village de Buyukdéré; il avait encore étendu ses droits sur les deux villages contigus, saveurs, vexations, tout y dépendait de lui, & le Gouvernement, loin de contrarier cette usur pation en renvoyant les plaignans, ajoutait à leurs malheurs celui de s'être

Effendi, homme de Loi.

plaints sans fruit, & le danger de passer pour s'être plaint. Un moyen aussi efficace de s'approprier le bien d'autrui, a longtems fourni à Murad Mollach, des sommes proportionnées à ses dépenses; jamais homme n'a su mieux que lui les multiplier, & je lui ai connu depuis qu'il a été Kadilesker, neus maisons dans chacune desquelles il avait semme, enfans, valets, cuisine pour les nourrir, des ouvriers bâtissants par-tout, des voisins qui le redoutaient, & des créanciers qui fuyaient sa présence.

Quoique Murad n'eut encore que le titre de Mollach de la Mecque ' lorsque

<sup>1</sup> Kadilesker; on devrait prononcer Kadi-el-Asker: ces trois mots fignifient Juge des troupes; il y en a deux, celui d'Europe & celui d'Afie; ce dernier a le pas fur l'autre: ce font les deux grands Juges, tout leur est foumis; dans un Gouvernement militaire, il n'y a que des Soldats.

<sup>2</sup> Mollach de la Mecque n'est qu'un titre auquel on parvient à son rang & qui prépare à être Stambol Essendissi, espece de Gouverneur & Lieutenant de Police de Constantinople; mais cette charge, ainsi que selle de Kadilesker &

je commençai à me lier avec lui, on peut juger qu'il jouissait déja d'une grande considération, elle lui attirait souvent la visite de gens en place, près desquels il avait lui-même des ménagemens à garder.

Le Bostandgy Bachi, celui des Officiers extérieurs du Sérail, qui approche le plus souvent son Maître, celui qui par état doit lui rendre compte de tous les désordres, & qui fait fréquemment sa ronde pour les observer; dans une de ses courses maritimes, était venu jusqu'à Buyukderé, où voulant faire une visite au Mollach, un des gens de celui-ci, lui dit qu'il était allé se promener vers la prairie, le Bostandgi Bachi s'achemine pour l'y joindre. On se hâte aussi de venir avertir l'Essendi, qui se trouvait alors

celle de Mufti ne suivent point l'ordre du tableau: parvenu au titre de Kiabé-Molassi, Mollach de la Mecque, il faut attendre le choix du Grand-Seigneur qui dispose de ces places à son gré, pourvu que le Sujet ait passé par la troisieme & la seconde avant d'arriver à la première. jour avec lui dans un de ses kioks: nous prenions du caffé; je travaillais à lui démontrer que puisque le système de sa prédestination n'obligeait pas un Turc à rester dans sa maison, pendant qu'elle brûlait, il pouvait également s'en éloigner quand la peste s'y déclarait; & notre querelle devenait sérieuse, lorsqu'un petit enfant d'environ quatre ans, nuds pieds, mal vêtu, vint lui baiser la main. Le Mollach le caresse, me fait remarquer cet enfant, & lui demande quel est son pere? c'est vous, répondit-il vivement. Quoi! je suis ton pere?... Et comment te nomme-tu?... Jusuf... Mais quelle est ta mere?... Katidgée. Ah! bon, Katidgée... Oui vraiment, me dit froidement l'Effendi; je ne le connaisfais pas. Comment, lui dis-je, vous ne connaissez ni vos enfans, ni leurs meres? Si tout cela vous est étranger, à quoi vous intéressez-vous donc?

## LE MOLLACH.

A peu de chose, j'en conviens; mais convenez aussi que ce grand intérêt que vous paraissez me reprocher, de ne pas sentir, est un peu fantastique. Né de l'illusion, n'est-ce pas l'amour-propre qui l'alimente? Puis je désirer une pareille ressource? non sans doute; mais je suis curieux, c'est à quoi se réduit mon sentiment.

## LE BARON.

Je crois que c'est aussi celui de bien des gens, & je vous le pardonnerais, s'il n'était pas exclusif; mais n'aimer rien, pas même ses enfans, c'est vivre dans l'abandon le plus triste dans une sollitude affreuse.

#### LE MOLLACH.

Ce ne sont-là que de grands mots, cela n'éclaircit rien, cela ne donne

aucune idée réelle; soyons de bonne soi. Tous les hommes ont les mêmes sensations: leurs plaisirs ne différent pas; mais leurs préjugés, ainsi que leurs usages, ont des variétés d'où résultent les sensations morales qui modifient les sensations physiques. Ne les consondons pas, voudriez-vous assimiler les petits réglemens d'une petite société avec les loix éternelles de l'Éternel?

## LE BARON.

Pensez-vous donc que sans faire une comparaison aussi vaine & aussi absurde on ne puisse croire au sentiment filial.

# LE MOLLACH.

Il faut toujours croire ce que l'on fent, & fentir le plus que l'on peut. Mais il faut croire aussi, que tout ce que l'on sent, n'est pas tellement dans

la nature, que ce soit lui manquer que de ne pas l'éprouver. Nous venons de convenir qu'il y a des sensations purement morales, qui en agissant sur le physique, le dominent & ne lui appartiennent pas : on s'y livre, on les chérit par habitude; elles sont peut-être précieuses, tout cela est possible. Vous voyez que je vous devine, devinez-nous auffi. Il ne faut pas faire un grand effort pour appercevoir que la facilité de satisfaire tous ses goûts, conduit à l'indifférence: c'est la faute de nos usages, nous ne pouvons les changer, ils nous procurent des bénéfices sans charge, & des charges sans bénéfices, tout est compensé; mais tant que je serai curieux, je ne serai point si malheureux que vous le pensez.

On pouvait entrevoir que Murad étendait cette curiosité au - de - là des bornes prescrites; mais c'est ce quefa métaphysique n'entreprenait pas de justifier, il se contentait d'en user librement.

Dans le nombre des gens qui l'environnaient, le nom de Haidout Mustapha m'avait plusieurs fois frappé: le premier mot signifie voleur. C'était en effet l'ancien métier de Mustapha, il s'honorait encore de ce titre, & son maître lui ordonna de me raconter les crimes qu'il avait commis. Le narré de cent actions héroïques n'aurait pas été fait avec plus de noblesse & plus de modestie que ce scélérat en mit à nous faire le tableau des affassinats & des infamies dont il s'était souillé. Un grand nombre de valets accourus pour jouir de ce récit, lui applaudissait, & lorsqu'il eut fini: convenez, me dit le Mollach, que ce coquin a bien du courage. Il y a au moins, lui répondis-je, une grande témérité à braver les loix en convenant

de ses crimes, & sans votre appui, je suppose qu'il en aurait déja reçu le prix. Point du tout, répliqua froidement le Mollach, la loi ne peut plus rien sur lui, il n'a point été décrété pendant qu'il exerçait son métier, il ne peut être recherché après l'avoir quitté.

Ce même homme chargé ensuite par son maître du soin d'une espèce de bergerie la surveillait avec un de ses camarades, qui sut trouvé mort d'un coup de hache dans la même cabane où ils couchaienit ensemble. Haidout-Mustapha vint essentiement annoncer cet événement. Il passa pour constant qu'il était le meurtrier; mais le fait était sans doute trop récent pour qu'il osa encore s'en vanter. Cependant le

<sup>1</sup> Les Voleurs sont en Turquie, comme les Chamberlands; s'ils échappent aux Jurés, & que du produit de leurs bénésices, ils achètent une Charge, ils sont libres d'exercer leurs talens, un Pachalik en Turquie vaut la maîtrise.

Mollach qui n'en doutait pas, le gardait toujours à son service, & se faisait accompagner dans ses promenades par ce brave homme qui donnait de si fréquentes preuves de courage.

Les inconvéniens de la chasse dans un pays où les coquins font plus communs que les perdrix, m'avaient fait préférer la pêche où je pouvais présumer plus de tranquillité. Je jouissais fréquemmet de ce plaisir, en me transportant en bateau dans une anse de la côte d'Asie, près de l'embouchure de la mer Noire, & en dehors des derniers Châteaux que les Turcs avaient alors. Quelques jeunes gens m'accompagnaient, nous prenions chacun nos fusils, pour tuer chemin faifant des gabians, espéce d'oiseaux aquatiques dont le canal est couvert. Deux bateliers Grecs conduisaient notre bateau, & servaient à amorcer nos lignes dormantes & à jetter nos filets.

Nous étions six tireurs, & l'attrait des oiseaux nous ayant fait traverser le canal, pour gagner la côte d'Asie que ces animaux affectionnent plus particulièrement à cause des courans, nous la prolongeames en les fufillant de tems en tems. Cette disposition nous forçait à passer près du Château d'Asie devant lequel j'abbatis un gabian. Un Officier des Bostandgis qui y commandait, était accroupi au pied de son donjon, où il respirait gravement avec la fumée de sa pipe, tout l'orgueil de son autorité. Il nous sit un signe d'aborder, que mes bareliers me firent remarquer. Je lui demandai alors ce qu'il voulait : vous parler, dit-il; & moi je n'ai rien à vous dire, ajoutai-je, Je vais à la pêche à tel endroit; si vous aimez la promenade, venez-y, je vous écouterai. Le Turc affectant alors quelques égards pour moi, déclara qu'il

n'en voulait qu'à mes bateliers, qui d'abord effrayés, jugèrent que c'était pour les rendre responsables du coup de sussi que j'avais tiré près du Château; mais je les rassurai bientôt par la promesse de ne pas les abandonner. J'invitai de nouveau le Turc à venir à la pêche s'il en était curieux; & piqué sans doute de mon ton de mépris, il me répondit froidement: j'irai vous y trouver. Nous continuâmes notre route.

Dans le nombre des jeunes gens qui m'accompagnaient, un seul paraissait inquiet de la réponse du Turc; né dans le pays, il avait sucé avec le lait une crainte pusillanime dont nous nous amusions en lui disant à tout moment, voilà les Bostandgis qui viennent. Aucun de nous ne croyait en esset qu'ils vinssent nous chercher, & nous n'appercevions aucun motif assez grave pour les y déterminer, Cependant nous entrions à

peine dans l'anse poissonneuse où nous comptions nous amuser, que nous apperçûmes réellement le bateau de garde qui venait à nous.

Il fallut alors nous résoudre à guerroyer: cela pouvait avoir des suites fâcheuses, mais nous étions si éloignés de tout secours, qu'il fallait bien nous déterminer à être battans ou battus. Il n'y avait pas à hésiter. Je m'emparai du commandement; politique, militaire, tout me fut soumis. L'ordonnai d'abord à mes bateliers de jetter leurs lignes & leurs filets, afin que cette opération observée par l'ennemi, fit preuve de bonne contenance. J'assurai aussi mes deux Grecs qu'il ne leur arriverait rien; & nos armes étant préparées, je donnai ordre à la mousqueterie de coucher en joue les Bostandgis, lorsque je ferais cette politesse à leur Officier, mais en observant sur tout de ne pas tirer

avant moi. Ces dispositions faites & le bateau Turc déja près de nous, je crus qu'il était de la dignité Européenne d'aller sur lui. Ce drôle avait aussi sa dignité Turque, & voulant interpréter ma démarche, comme une preuve de ma foumission, il cessa de ramer pour m'attendre. Je changeai aussi-tôt de manœuvre pour m'en éloigner, & sur l'invitation qu'il me fit de continuer de m'approcher, je lui répondis que c'était à lui à venir me chercher, s'il persistait à vouloir me parler : à la bonne heure, me dit-il, cependant mon bateau présentait alors le côté à la proue du sien, qui était d'ailleurs beaucoup plus gros. Il donna ordre à ses gens de ramer de maniere à nous couler bas, en nous passant sur le corps. C'est aussi ce qui serait arrivé infailliblement, si en prenant mon parti de le coucher en joue, mouvement qui fut suivi par mes camarades, je ne lui eusse crié en même temps que s'il donnait encore un coup de rames, je le tuerais comme le gabian. Le seul aspect du bout de nos sus avait fait changer le gouvernail, & abattre toutes les rames de mes braves. Nos bateaux se prolongèrent, & tenant toujours les ennemis en respect, noue ouvrîmes la conférence.

J'eus quelque peine d'abord à m'y procurer le principal rôle, parce que le Turc auquel je venais d'en imposer disait aux bateliers : ce Franc ne m'entend pas, parlez vous autres. Il faudrait connaître le degré de bassesse d'un Grec vis-à-vis d'un Turc, pour juger de l'insolence de mes bateliers, en répondant à l'Officier que je parlais le Turc mieux que lui. Il fut ensin sorcé de s'adresser à moi.

# LE TURC.

Constantinople a-t-il passé sous le joug

des infidèles? de quel droit osez-vous résister à la garde qui veille à la sûreté & au bon ordre du canal?

#### L'EUROPÉEN.

Et de quel droit osez-vous vous-même violer les engagemens de votre Maître en molestant ses meilleurs amis?

## LE TURC.

Je ne vous moleste point; mais il est défendu de chasser sans permission: montrez-moi l'ordre qui vous y autorise.

#### L'EUROPÉEN.

Où avez-vous vu qu'on tuât des liévres dans un bateau? Je suis à la pêche, elle est libre.

# LE TURC.

Non, rien n'est libre ici, pas même les promenades, & j'ai un long sirman' auquel vous devez vous soumettre.

Ordre émané de la Porte au nom du Grand-Seigneur. L'EUROPÉEN.

# L'EUROPÉEN.

Oui, quand je l'aurai vu.

# LE TURC

Vous ne scavez pas lire.

# L'EUROPÉEN.

Mieux que vous : mais je le vois, vous n'en avez point; vous êtes un drôle qui cherché de faux pretextes; nous sommes en regle.

## LE TURC.

Comment! n'avez-vous pas ciré un coup de fusil vis-à-vis la forteresse Impériale.

## L'EUROPÉEN.

Devant vous, j'en conviens; mais devant la forteresse cela est impossible, à moins que vous ne donniez ce nom à un mauvais pigeonnier au pied duquel vous étiez assiscela n'était pas sans doute bien

respectable; & je vous serai repentir de votre insolence: le Bostandgi-Bachi est de mes amis; je le prierai de vous saire donner cent coups de bâton à ma porte; c'est un petit divertissement que je veux me procurer.

#### LE TURC.

Pourquoi vous fachez-vous? vous aije donc fait quelque mal?

# L'EUROPÉE Na

Non, sans doute, grace à mon susil, qui vous a fait peur.

# LE TURC.

Ne peut - on s'expliquer avec vous sans vous mettre en colère? Moi je ne me sâche pas; je suis de vos amis; traitezmoi de même, & amusez-vous.

# L'EUROPÉEN.

Oh je vous entends; une piastre vous

ferait grand plaisir, mais vous ne l'aurez pas.

LE TURC.

Quoi? rien.

# L'EUROPÉEN.

Non, rien que de la pluie qui va vous mouiller si vous ne vous dépêchez de gagner votre pigeonnier. Adieu.

Cette aventure terminée par la retraite des affaillans & à la vue de plusieurs pêcheurs Turcs habitués sur cette côte, nous procura de leur part, l'accueil le plus favorable, & nous les trouvâmes, en mettant pied à terre, beaucoup plus prévenans que de coutume. Je ne négligeai pas à mon retour de porter plainte au Bostandgi-Bachi contre l'Officier; il eut ordre de me faire des excuses, & nous devînmes les meilleurs amis.

Il y eut cette année à Constantinople un de ces vents redoutés dans toute l'Asie, que les Turcs nomment Cham-Yely, vent de Damas: il sousse du Sud-Sud-Est modérément, mais en chargeant l'air d'une brume terreuse qui l'obscurcit & qui contribue sans doute encore plus que son excessive chaleur à étousser les voyageurs & les gens de la campagne, qui ne savent pas se préserver en respirant de tems en temps la bouche contre terre: dans les maisons même, on en est très-incommodé, & j'étais contraint pendant les trois jours que ce vent dura, d'appuyer souvent la bouche contre la muraille pour respirer plus commodément.

A ce vent-là près qui souffle trèsrarement, le climat de Constantinople ajoute encore à la beauté du site. On n'y connaît gueres que les vents du Sud & du Nord; ils se succédent toujours & se disputent souvent à la pointe du Sérail. Les derniers sont presque alisés en Été; ils se calment au coucher du Soleil, & ne commencent à fouffler que vers les dix heures du main, & dans les grandes chaleurs beaucoup plus tard. C'est en hiver que les vents du Sud regnent communément; ils succèdent infailliblement aux ouragans de neige que le Nord y apporte, & qu'ils fondent avec une extrême promptitude. On observe cependant que le premier jour du vent de Sud après la neige, apporte toujours sur Constantinople un froid vis qui y procure les plus sortes gelées; il s'adoucit ensuite, opére le dégel, & donne quelquesois d'assez grandes chaleurs.

La situation du mont Olympe, constamment couvert de neige, cause ce phénomène, & en fournit l'explication. Cette haute montagne au pied de laquelle est bâtie l'ancienne ville de Brousse, est située en Asie, en vue & dans la direction du méridien de Constant

font portées par les vents du Nord, y fournissent au premier soussele de vent du Sud, un froid excessif que ce vent porte d'abord sur Constantinople, & ce n'est qu'après avoir nétoyé l'atmosphère de cet air glacé, qu'il reparaît avec le caractère qui lui est propre. La position de cette ville fait aussi que les orages qui y sont assez fréquens, sont toujours suivis d'un éclairci rapide au Nord-Ouest dont le vent amoncele bientôt tous les nuages sur l'Asse-Mineure. C'est du moins le tableau que le Ciel de ces contrées présente le plus communément.

Les brises du vent du Nord en rafraîchissant le canal, se réunissent à la beauté des dissérens sites qui le bordent sur les deux côtes d'Asie & d'Europe, pour y attirer tous les Grands de l'Empire qui se rendent l'été dans leurs maisons de campagne; & si les plus beaux emplacemens font occupés pour loger le Grand-Seigneur, ou le recevoir dans ses promenades, ces Palais y servent aussi à la décoration du canal. Ils y sournissent des points de vue d'autant plus agréables qu'on n'apperçoit nulle part la nature fatiguée par des plantations alignées, des élaguemens en berceaux & des masses de pierres destinées à substituer une terrasse sablée & brûlante à une pelouse naturelle & fraîche que les Turcs préférent.

Ce n'est peut-être ni au désaut d'art, ni au bon goût qui prise la simplicité qu'on doit attribuer le soin que les Turcs ont de consérver la nature pour en jouir telle qu'elle se présente; ils chérissent sur-tout l'ombre des grands arbres, ils sacrissent pour les conserver jusqu'au plan de leurs maisons. J'en ai vu une où un bel orme de plus ancienne date que le propriétaire, avait été

conservé par l'architecte dans le milieu d'une galerie qu'il traversait pour en ombrager le toît. Tous les arbres d'un terrein y sont conservés, de quelque manière qu'ils y soient placés, ils réglent communément le dessin des bâtiments, & cela sans doute, parce que si dans un climat chaud, l'ombre des grands arbres est nécessaire, sous un Gouvernement despotique, il faut jouir de ceux qu'on trouve, on n'a pas le temps de les voir croître.

Hanum Sultane, niéce du Grand-Seigneur, habitait pendant tout l'été le canal où elle avait un joli Palais: fon oncle la visitait souvent, & cette Princesse avait assez de crédit sur l'esprit de Sultan Osman pour autoriser la médifance. Jeune encore & mariée depuis long-temps, elle n'avait guères connu son mari, il avait été nommé à un Pachalik peu de tems après son mariage,

L'intérêt des Visirs le tenait éloigné. Les loix ne permettaient pas à la Sultane de l'aller joindre, & le sentiment de l'oncle pour la niéce n'était peut-être pas propre à rapprocher les deux époux.

L'abus qu'on fait en Europe du mot de Sultane, m'invite à quelques observations qui serviront j'espère, à détruire l'erreur où l'on est à cet égard.

Le mot Sultan n'est qu'un titre de naissance réservé aux Princes Ottomans nés sur le Trône & à ceux de la famille Ginguissenne. Ce mot qui se prononce Soultan est sans doute aussi la véritable étymologie de Soudan, & ce titre pouvait être en Égypte substitué à celui de Roi; mais en Turquie, ni en Tartarie, il n'entraîne aucune idée d'autorité souveraine. Le titre de Kam est particulierement affecté au souverain des Tartares, il équivaut à celui de Chach qui signisse Roi chez les Perses, & sert de

racine à Padi Chach, Grand Roi, dont l'orgueil de la Maison Ottomane s'est emparé pour le disputer ou l'accorder à des Puissances qui n'ont peut-être pas apperçues qu'il y aurait eu plus d'adresse & de dignité à méconnaître ce titre, qu'à y prétendre.

Celui de Sultan rend habile à succéder, & l'ordre de succession établi chez les Turcs, appelle toujours le plus âgé de la famille; il doit, comme on l'a déja dit, être né sur le Trône.

Sultan Mahamout, mort fans enfans après un regne de vingt-ans, laissa l'Empire à son frere Osman, l'aîné de quatre fils qui restaient de Sultan Achmet leur pere, détrôné par une révolution. Mustapha qui succéda à Osman, Bajazet mort dans le Sérail, & Abdul-Amid, qui regne aujourd'hui, étaient à-peu-près du même âge qu'Osman, & celui-ci en ne laissant point de postérité menaçait sa

famille d'une entiere destruction, si son regne eut été aussi long qu'il pouvait l'être. Il ne dura que trois ans; & Sultan Mustapha donna bientôt deux héritiers à l'Empire, dont un seul vit aujourd'hui dans la personne de Sultan Sélim, enfermé après la mort de son pere, mais destiné à succéder à son oncle Abdul-Amid, au préjudice de ses cousins nés & à naître. On peut espérer que ce Prince, jeune encore, montera sur le Trône dans un âge capable d'assurer la durée de la dynastie des Princes Ottomans, que cet ordre de succession a déja plusieurs fois menacé de détruire; événement qui suffirait pour anéantir aussi l'Empire, à la possession duquel aucune loi n'appelle les Princes Ginguisiens. Ce préjugé qui s'est accrédité m'a invité à m'en éclaircir avec le Kam des Tartares, & ce Prince m'a garanti qu'il n'avait nul fondement. On peut cependant présumer que dans le cas de l'extinction de la famille Ottomane, les factions qui déchireraient son héritage, décideraient les Gens de Loi à appeller au Trône un des Sultans Tartares, faute des branches collatérales que la faiblesse du despote armée de la barbarie la plus atroce coupe dans sa naissance.

Je ne parle point de celles que produiraient les Princes que la politique resserre dans l'intérieur du Sérail, & auxquels on donne cependant des semmes; leurs enfants nés entre le Trône & l'Etat, n'appartiendraient ni à l'un, ni à l'autre. Le mensonge peut d'ailleurs sauver à la nature l'horreur de les savoir détruits. Le préjugé peut encore répandre l'erreur consolante que les semmes destinées à ces Princes sont d'un âge à ne pas contraindre au crime.

Mais les filles & les fœurs du Grand-Seigneur mariées aux Visirs & aux Grands de l'Empire !habitent chacune séparément dans leurs Palais; l'enfant mâle qui y naît doit y être étoussé dans le même instant, & par les mains qui délivrent la mere. C'est la loi la plus publique & la moins ensreinte. Nul voile ne vient cacher l'horreur de ces assassinats; une lâche crainte les ordonne plus que l'intérêt du trône. Quel bien peut consoler ces malheureuses Princesses Mais quelle nouvelle horreur! L'orgueil de leur naissante qui nécessite ce crime, plus monstrueux que lui non content de la victime, étousse encore le cri de la nature.

Si les filles seules échappent à cette loi meurtrière, elles ne conservent le titre de Sultane qu'en y joignant celui de Hanum commun à toutes les semmes un peu aisées, & les enfans des deux sexes que ces Princesses peuvent conserver, rentrent alors par ce degré dans permet. On peut présumer aussi qu'elles n'y sont que pour la représentation.

J'ai déja dit que l'impénétrabilité du Harem du Grand-Seigneur, où quelques Médecins n'entrent qu'après qu'on en a écarté tout ce qui est étranger à la maladie qui les appelle, ne permettait d'en juger que par la connaissance des usages qui s'observent dans les Harems des particuliers.

Le Palais même d'une Sultane, où, jusqu'à son mari, tout lui est également soumis, ne peut éclairer sur l'intérieur du Sérail. Ce n'est donc pas un rayon de lumière que je prétends porter dans cet antre vraiment inaccessible; ce ne sont point des objets de comparaison que je vais présenter, mais de simples détails, dont on doit être curieux; ils peignent les mœurs, & je me sais un plaisir de satisfaire à cet égard à l'empressement du public, en décrivant sous la dictée

de Madame de Fott, une visite qu'elle a faite avec sa mere à Asina Sultane, fille de l'Empereur Achmet, & sœur de ceux qui lui ont succédé jusqu'à ce jour.

Sous le règne de Sultan Mahamout. cette Princesse encore jeune & portée par l'exemple de son frere à une sorte de prédilection en faveur des Francs. desira de causer avec une femme Europeenne. Ma belle-mere, quoique née en Turquie suffisait à sa curiosité, & sut invitée avec sa fille à se rendre chez elle. L'Intendante de l'extérieur du Palais fut chargée de les venir prendre & de les conduire jusqu'à la Sultane. Arrivée au Sérail de cette Princesse, (le même où le Visir sut logé, ainsi que je l'ai dit, après l'incendie), la conductrice fit ouvrir une première d'une seconde porte de fer, gardée par des Portiers différens, mais qui ne différaient pas de l'espèce ordinaire des hommes, non plus que I. Partie. F

le Gardien de la troisième porte, qui en s'ouvrant également à l'ordre de l'Intendante, découvrit plusieurs Eunuques noirs, lesquels un bâton blanc à la main précédèrent les étrangères pour leur faire traverser une cour intérieure dont la garde leur était consiée, & les introduisirent dans une grande pièce nommés la chambre des étrangers.

La Kiaya Cadun, ou l'Intendante de l'intérieur, vint en faire les honneurs, & les esclaves qu'elle avait amenées avec elle, aidèrent aux deux étrangères à se démasquer, & à plier leurs voiles, tandis que leur maîtresse fut prévenir la Sultane de leur arrivée. Cependant la Princesse livrée aux préjugés de sa Religion ne voulait recevoir la visite que derrière des jalousies, asin de voir sans être vue; mais ma belle-mere ayant déclaré qu'elle se retirerait, si la Sultane persistait à se cacher. Les allées & venues

I. Parrie.

pour cette négociation furent terminées par le consentement de la Princesse. qui en ajoutant une invitation de se reposer avant de monter chez elle, se ménageait pour elle-même le tems de songer à sa parure. Aussi ma belle-mere & sa fille, conduite quelque tems après par l'Intendante & un grand nombre d'Esclaves à leur suite, trouvèrent-elles en entrant dans ses appartemens, la Sultane richement vêtue, parée de tous ses diamans, & affife dans l'angle d'un riche fopha qui meublait fon fallon, & dont les tapisseries 1 & les tapis de pied étaient d'étoffes de Lyon, or & argent, cousues par lez de différentes conleurs; des séliciés 2 converts de satin rayé d'or,

Les Tures connaissaint peu ce genre de sure. On ne le retrouve que dans l'intérieur des Harens, où une espèce de rideau règne derrière les coussins se couvre la mutaille à moitié de sa hauteur; mais la salle du trône dépourvue de sopha, est tapissée entièrement.

<sup>2</sup> Seliciés est un pent marche de cour inconvert dunie

apportés & étendus devant la Sultane, fervirent à les affeoir, en même-tems que foixante jeunes filles, richement vêtues & robes détroussées, se partagèrent à droite & à gauche en entrant dans la falle, & vinrent de chaque côté se ranger en haie, les mains croisées sur la ceinture.

Après les premiers complimens, les questions de la Princesse portèrent sur la liberté dont nos semmes jouissent. Elle en sit la comparaison avec les usages du Harem, & témoigna quelque peine à concevoir que la sigure d'une jeune sille pût être vue avant le mariage par celui qui devait l'épouser; mais ces dissérentes questions débattues, elle tomba d'accord de l'avantage qui devait résulter de nos usages, & se livrant au sentiment de son existence personnelle, elle se récria sur la barbarie qui l'avait livrée à treize ans à un Vieillard décré-

pit, qui en la traitant comme un enfant, ne lui avait inspiré que du dégoût. Il a ensin crevé, ajouta-t-elle; mais en suis-je plus heureuse? Mariée depuis dix ans à un Pacha qu'on dit jeune & aimable, nous ne nous sommes pas encore vus.

La Princesse dit ensuite des choses fort honnêtes aux deux Européennes, donna ordre à son Intendante de les bien traiter, de les promener dans le jardin, de les y sêter & de les lui ramener après pour terminer sa visite.

L'Intendante conduisit alors les étrangères dans son appartement; elles y dînèrent seules avec elle, tandis qu'un grand nombre d'Esclaves n'étaient occupées qu'à les servir & à border en haie le tour de la table. Le dîner sini & le casé distribué, on offrit les pipes que les Européennes resusèrent, & que l'Intendante ne se donna pas le tems d'achever, asin de conduire plus promptement ses

hôtes dans le jardin : de nouvelles troupes d'Esclaves avaient été disposées près d'un fort beau Kiosk où la compagnie devait se rendre. Ce pavillon richement meublé & décoré, bâti sur un grand bassin d'eau, occupait le milieu d'un jardin, où des espaliers de roses élevées de toutes parts, cachaient aux yeux les hautes murailles qui formaient cette prison. De petits sentiers très-étroits & cailloutées en mosaïque, formaient, selon l'usage, les seules allées du jardin; mais un grand nombre de pots & de corbeilles de flours, en offrant à l'œil un petit fouillis agréablement colore, invitait à en jouir dans l'angle d'un bon fopha, le seul but de ces promenades. On y fut à peine assis, que les Eunuques qui avaient précédé la marche, so rangèrent en haie à quelque distance du Kiosk pour faire place à la musique de la Princesse. Elle était composée de dix

femmes esclaves qui exécutèrent différents concerts, pendant lesquels une troupe de danseuses, non moins richement, mais plus lestement vêtues, vint exécuter différens ballets affez agréables par les figures & la variété des pas; ces danseuses étaient aussi de meilleure compagnie, qu'elles ne le sont ordinairement dans les maisons particulières : bientôt une nouvelle troupe de douze femmes, vêtues en hommes, arriva pour ajouter sans doute à ce tableau l'apparence d'un sexe qui manquait à la fête. Ces prétendus hommes commencerent alors une espèce de joûte, pour se disputer & s'emparer des fruits que d'autres Esclaves venaient de jetter dans le bassin. Un petit bâteau conduit par des bâteliers femelles, également déguifés en hommes, donna aussi aux Etrangères le plaisir de la promenade sur l'eau; après quoi ramenées chez la Sultane, elles en prirent

congé avec les cérémonies d'usage, & furent conduites hors du Sérail par la même route & dans le même ordre qui les y avait introduites.

On apperçoit dans ce tableau que les Eunuques étaient plus aux ordres de la Sultane, que disposés à la contrarier. Ces êtres ne sont en Turquie qu'un objet de luxe; il n'est même apparent qu'au Sérail du Grand-Seigneur, & dans ceux des Sultanes. L'orgueil des Grands s'est étendu jusques-là; mais avec sobriété! & les plus riches ont à peine deux ou trois Eunuques noirs, les blancs moins difformes, sont réservés au Souverain. , pour former dans le Sérail la garde des premieres portes; mais ils ne peuvent ni approcher des femmes, ni parvenir à aucun emploi, tandis que les noirs ont au moins dans le crédit de la place de Kislar-Aga un motif d'ambition qui les foutient & les anime. Le caractère de ceux-ci est toujours féroce, & la nature offensée chez eux, semble exprimer constamment le reproche.

Quoique les fêtes de Tchiraghan 1, dont le Grand-Seigneur se donne quelquesois le divertissement, ne puissent servit à faire juger de l'intérieur de son Harem, les détails pourront en paraître intéressants, en donnant une idée de ses plaisirs 2.

Le jardin du Harem, plus grand sans doute que celui d'Asma Sultane, mais certainement disposé dans le même goût, sert de théâtre à ces sêtes nocturnes: des vases de toute espèce, remplis de sleurs naturelles ou artificielles, sont apportés pour le moment, asin d'augmenter le

<sup>1</sup> La fête des Tulipes; elle est ainsi nommée, parce qu'elle consiste à illuminer un parterre, & que cette seur est celle que les Turcs affectionnent le plus.

<sup>2</sup> On peut même croire que ceux dont il jouit habituellement sont moins viss que ceux qu'il se procure, en illumipant ses tulipes.

fouillis qu'éclaire un nombre infini de lanternes, de lampes colorées & de bougies placées dans des tubes de verre qui sont répétés par des miroirs disposés à cet effet. Des boutiques garnies de différentes marchandises, construites pour la fête, font occupées par les femmes du Harem, qui y représentent sous des vêtemens analogues, les marchands qui doivent les débiter. Les Sultanes, fœurs, niéces ou cousines sont invitées à ces fêtes par le Grand-Seigneur, & elles achetent ainsi que sa Hautesse dans ces boutiques des bijoux & des étoffes dont elles se font mutuellement présent; elles étendent aussi leur générosité sur les femmes du Grand - Seigneur qui sont admises auprès de lui, ou qui occupent les boutiques. Des danses, de la musique, & des jeux du genre de la joûte dont j'ai parlé, font durer ces fêtes fort avant dans la nuit, & répandent une forte de gaieté momentanée dans un intérieur qui semble essentiellement voué à la tristesse & à l'ennui.

C'est encore d'après Madame de Tott que je donne ces détails, ils lui ont été sournis par Hanum Sultane, que son oncle chérissait, & dont j'ai déja parlé.

Mon beau-frere s'était lié d'amitié avec l'Intendant de cette Princesse, afin d'en diriger le crédit en faveur de ses amis ou pour ses propres affaires. Le Chef de ses Eunuques était également bien disposé pour lui : la Sultane l'avait apperçu plusieurs fois à travers ses jalousses; il était d'une jolie sigure, & tout s'était réuni pour lui attirer sa bienveillance. Privée depuis long-tems de son mari dont elle avait un sils & une sille, cette Princesse paraissait chereher à se consoler de son absence, & avoir prosité du degré qui la rapprochait des particuliers, pour en adopter les

mœurs. On appercevait en effet autour d'elle de vives nuances de la jalousie qui règne entre les femmes Turques. Le soin qu'elle prit de coëffer elle - même Madame de Tott qu'elle avait désiré de voir, déplut à celle de ses femmes qu'elle affectionnait le plus au point de la faire évanouir, & Madame de Tott revint chez elle plus frappée des témoignages d'intérêt que la Sultane lui avait prodigués, que de la magnificence excessive qui régnait dans son Palais & parmi ses Esclaves.

Le Patriarche Kirlo occupait alors la chaire œcuménique de Constantinople; cet homme né dans la lie du peuple, où par le fanatisme il avait sçu se former un parti, s'était fait craindre des premiers de sa Nation, dont l'orgueil le méprisait; aidé de quelques membres du Synode, il avait imaginé & soutenu la nécessité du baptême par immersion, l'ana-

tême qu'il prononça à ce sujet dans sa Métropole contre le Pape, le Roi de France, & tous les Princes catholiques, acheva de déterminer son troupeau à se faire rebaisser; & les semmes & les silles toujours plus particulierement dévotes accoururent à cette sainte cérémonie, dont la médisance faisait cependant un crime à l'Apôtre & à ses prosélytes.

Outre l'infolence d'une excommunication qui ne pouvait avoir d'autre but que l'infulte, ce Patriarche constamment occupé à alimenter le fanatisme de sa Nation, payait aux Turcs une récompense des véxations qu'ils faisaient éprouver aux Catholiques. Il étendit encore ses avanies sur les Evêques de son Église qui osaient ne pas servir ses vues, & la barbarie la plus cruelle poursuivait ces malheureux despotis, après les avoir dépouillés du temporel. De ce nombre

était Kalinico, Archevêque d'Amasie; il s'était réfugié dans notre quartier pour se soustraire à l'arrêt qui le reléguait au Mont-Sinaï, & follicitait le crédit de mon beau-frere auprès de Hanum Sultane, pour obtenir du Grand-Seigneur le recouvrement de son Archevêché. C'était sans doute une bonne œuvre à faire, mais qui n'eut excité probablement aucun intérêt en faveur de ce Prélat, si le désir de chasser Kirlo ne nous avait invité à faire de sa victime, son compétiteur. Pendant que mon beau-frere négociait cette affaire par l'entremise & le crédit de Hanum Sultane auprès du Grand-Seigneur, des gens apostés par le Patriarche pour enlever Kalinico, pensèrent un foir le faisir près de ma maison, où il eut à peine le temps de se réfugier. Ce fut aussi pour le mettre également en sûreté & à portée de ses affaires, que je consentis à le garder dans un kiosk conf

truit au-dessus des toits, où je le sis soigner & nourrir secrétement jusqu'à son exaltation au Patriarchat, que mon beau-frere marchanda long-tems & obtint ensin moyennant une somme affez considérable spécisée en séquins neuss.

Le Katti-Chérif du Grand-Seigneur qui déposait Kirlo & sui donnait Kalinico pour successeur, parvint au Visir sans que ce Ministre eut eu aucun soupçon de ce qui se tramait. Ce sut aussi pour justisser une déposition aussi subite, que l'arrêt motivé en termes très-forts, supposait au Patriarche un esprit inquiet disposé à la révolte, finissait par l'injonction de prendre de bonnes mesures pour

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ce fut le Grand-Seigneur lui-même qui exigea cette equie; l'on fut obligé d'avoir recours à l'Hôtel des Monnaies pour la remplir, & la somme passa directement de dessous le balancier dans les mains du Sultan Osman qui la partagea avec sa nièce.

<sup>2</sup> Katti-Cherif, signe Impérial ou Diplôme; il a sorce de loi & doit être exécuté sans reglique.

appréhender sa personne, & l'empêcher de se dérober par la fuite à l'exil du Mont-Sinaï où le même arrêt le reléguait. Gependant les Ministres de la Porte avisèrent aussirôt aux moyens de parer au danger imaginaire que leur pusillanimité leur faisait croire trèspressant; des compagnies de Jénissaires eurent ordre d'aller de grand matin s'emparer de toutes les avenues du quartier des Grecs: les gardes furent doublées dans les environs, & le Palais Patriarchal encore plus foigneusement entouré, livra Kirlo sans aucune résistance à ceux qui devaient remporter cette victoire; ils le conduisirent sur le champ dans un bateau de charbonnier où ils le consignèrent. A cette circonstance près qui n'ennoblit pas la scène, jamais Grec ne fut moins digne des précautions dont on illustra sa chûte, & ses compatriotes étaient si loin de penser à le soustraire

aux ordres du Grand-Seigneur, que sans la circonstance triviale du bateau de charbonnnier, leur vanité eut été satisfaite.

Il restait à la Porte à installer son successeur, & elle n'aurait sçu où le trouver, si le Grand - Seigneur prévenu sur les plus petits détails de cette affaire, n'eut indiqué sa demeure. Des gens du Visir expédiés sur le champ, vinrent le demander chez moi pour le conduire à la Porte; & ce malheureux Despoti ', plus accoutumé à la crainte qu'à l'espérance, me suppliait de ne pas le livrer à ses ennemis, lorsque je lui annonçai son exaltation; je ne pus le rassurer; mais sorcé d'obéir il suivit ses guides, en croyant suivre ses bourreaux, & sur proclamé Patriarche une heure après.

Titre que les Evêques Grees se sont attribués pour défigner le pouvoir absolu dont ils sont revêtus; mais dont le Grand-Seigneur seur fait mieux senir la valeur.

Je reçus le même jour des remercimens de sa part; il vint ensuite me voir en bonne fortune, pour me prier de lui ménager toujours sa retraite dont il croyait avoir bientôt besoin. Je m'apperçus alors que nous avions sait un assez pauvre choix.

C'était cependant pour moi une occasion favorable d'affister aux cérémonies qu'elle a conservées, & je me rendis un jour de grande fête à l'Eglise Métropolitaine; des gens du nouveau Patriarche m'y attendaient, & me firent placer par fon ordre dans une stalle à la droite de fa chaire, où il vint bientôt fe placer; & tout étant disposé pour commencer l'Office, il en descendit & fut s'asseoir dans un fauteuil apporté à cet effet, & placé en face du Sacra Sanctorum. Là plusieurs Diacres procédèrent à le vêtir pontificalement, & lui mirent ensuite fur la tête une couronne de diamants d. I wille.

fermée, & surmontée d'une double croix sur le globe.

Le Patriarche prit alors de la main gauche le bâton patriarchal,& dans la droite un petit cierge à trois branches, dont il ne tenait que deux, pour indiquer l'union du Pere & du Fils, sans y joindre le Saint-Esprit. Il observa la même forme. en pliant les deux doigts du milieu de la main, lorsqu'il donna la bénédiction: de cette manière le Saint-Esprit, désigné par le petit doigt, reste isolé du Fils dont les Grecs ne croient pas qu'il procède. Le Patriarche fut alors introduit dans le Sanctuaire dont on ferma le rideau, & le peuple, dont l'Eglise était pleine, & qui jusqu'alors avait observé un silence assez respectueux, commença à s'agiter aussi tumultueusement que les flots du parterre à nos Spectacles. A des ris indécens que co mouvement occasionnait, se mêlèrent

bientôt les cris des malheureux qu'on étouffait. Un de ceux-ci, après avoir été foulé aux pieds pendant quelque temps, fut élevé devant moi au-dessus des têtes tellement rapprochées & ferrées, qu'avec le secours des mains qui le soulevaient, & le poussaient en arriére, il parvint au fond de l'Eglise, où de cette étrange manière on l'envoya respirer. Cet événement que je considérai sans risque du haut de ma stalle, en froissant quelques oreilles, augmenta le tapage au point que le Patriarche ouvrant brufquement le rideau qui le cachait au peuple, lui adressa un discours aussi peu modéré que le bruit qui en était le motif, & cette exhortation pastorale se termina par envoyer le troupeau à tous les Diables. Mais le calme qui réfulta de cette exhortation ne dura guères, & le moment du facrifice approchant, il fallut avoir recours à un moyen plus

DU BARON DE TOTT. 101 efficace que ne l'avait été l'éloquence du Pontife.

Ce fut à grands coups de bâton que le Jénissaire attaché au Patriarche rendit à l'affemblée l'attention qu'elle devait au faint Mystère qu'on allait lui présenter. Les portes latérales du Sacra Sandorum s'ouvrirent alors, & les Diacres en fortirent avec tous les instrumens de la Liturgie grecque pour venir les offrir successivement à la porte du milieu, où ils annonçaient l'un après l'autre & à haute voix chacun des instruments qu'ils portaient. La Couronne patriarchale qui terminait la marche fut seule refusée, & ce témoignage du mépris des richesses, rapproché de l'adoration des faints Évangiles & des vases sacrés, ajoutait sans doute aux marques de refpect que le Patriarche venait de donner.

Les dernieres cérémonies de l'Office n'eurent rien de remarquable : j'accom-

pagnai le Patriarche chez lui; il me retint à dîner. Je profitai aussi de ma course au fanal' pour y rendre visite au Drogman de la Porte dont la famille particulièrement attachée à Madame de Tott, lui avait fait promettre d'aller passer quelques jours dans la maison de campagne qu'elle occupait fur le canal. Dans le nombre des Archontes 2 que je rencontrai chez cet Interprete du Grand-Seigneur, le nommé Manoly Serdar 3, fidélement attaché au fort de Racovitza Prince de Valachie destitué, me parut avoir plus d'esprit & de connaissances que ses compatriotes. Il me séduisit surtout par le zèle désintéressé qui lui faisait préférer la médiocrité près de son ancien Bienfaiteur, aux avantages que son ingratitude aurait trouvé au service des nou-

ped one le l'arriarche venzir de donne

<sup>1</sup> Quartiers des Grecs.

<sup>2</sup> Titres que les Grecs aifés s'arrogent encore.

<sup>3</sup> Serdar, mor Turc (Gouverneur).

veaux Princes. L'appât d'aucun bien n'avait pu l'ébranler, & toutes ses démarches n'avaient que le rétablissement de Racovitza pour objet. C'est sans doute aussi dans cette vue & d'après l'opinion que l'élévation de Kasinus avait pu lui donner du crédit de mon beau-frere, que Manoly Serdar, desirant de s'en rapprocher, fut aussi empressé de se lier avec moi, que je l'étais de connaître un homme qui pouvaitm'éclairer fur le caractère & les mœurs de sa nation. Nos liaisons fe sortifièrent à la campagne où ce Grec vint se loger près de moi. Nous ne nous féparions plus, & je me plaisais à lui entendre dire fréquemment que de l'ancien Empire des Grecs, sa nation ne conservait que l'orgueil & le fanatisme qui avait causé sa ruine. Cependant Manoly Serdar ne vivait plus que fur le capital qu'il avait amassé pendant le tems que son Prince Racovitza avait

possédé la principauté de Valachie, & je voyais avec regret que le luxe de sa sem me, joint à un assez grand nombre d'esclaves se réunissaient pour exposer sa vertu aux conseils de la nécessité, tandis que sa vanité éloignait ceux de l'économie.

La familiarité dans laquelle nous vivions me mettait à portée de bien apprécier son intérieur, & j'y découvrais journellement le mélange des mœurs Grecques & Turques. Une petite lampe constamment allumée devant le tableau de la Panaghia 'éclairait en même-temps les jeunes esclaves qui habillaient & deshabillaient le Serdar: ce Grec, ainsi que tous ceux assez aisés pour introduire chez eux le service Turc, avait aussi l'habitude de s'endormir après dîner sur son sopha, tandis qu'une femme, en écartant les mouches avec un grand éventail de plumes, rafraîchiffait l'air qu'il respirait. ta Vierge, voor Racov series

D'autres esclaves agenouillés à ses pieds, les frottaient doucement à nud avec leurs mains. Cette molesse assaique permet sans doute de soupçonner plus d'étendue à ces détails, & les mauvais traitemens que ce Grec faisait éprouver à ses esclaves pour les moindres fautes, font seulement connaître qu'où la facilité est sans mesure, toute délicatesse est détruite.

Il fallut enfin me résoudre à acquitter la promesse que Madame de Tott avait faite à Madame la première Drogmane, de passer quelques jours chez elle. Nous nous rendîmes à sa campagne; la famille était composée du vieux Drogman, dont les connaissances routinières suppléaient un esprit lourd, fort ignorant, & dont l'étude des langues étrangères s'était bornée à un mauvais Italien. Sa semme d'un âge moins avancé, & dont la beauté avait été remplacée par un air

majestueux, gouvernait l'intérieur de fa maifon & en faifait les honneurs avec une forte de bonhommie qui cachait faiblement l'orgueil d'être, par la place de son mari, la première personne de sa nation. L'aîné de ses fils qu'on verra fuccéder à son pere dans la principauté de Moldavie pour y finir malheureusement, était d'un caractère naturellement doux, mais faible & vain; le cadet plus orgueilleux annonçait déjà cet esprit d'intrigues & d'ambition qui a coûté la vie à son frere; une fille aînée, veuve à dix-neuf ans, plus fraîche que la rose du matin, d'une taille svelte sans être grande, réunissait aux grâces les plus piquantes une modeffie, une douceur & un air de langueur dont l'attrait était irrésistible; la cadette moins jolie, mais vive & intéressante venait d'être fiancée à un jeune Grec du voisinage. Ce futur époux fut sans doute curieux de faire

## DU BARON DE TOTT. connaissance avec nous, & nous étions à peine arrivés, que deux ou trois esclaves vinrent l'annoncer, en entrant précipitamment dans le fallon où la famille était réunie, elles se jettent sur la fiancée, la couvrent de leurs robes & l'enlevent en criant comme des forcenées, sauvez-vous, le voilà. Nous vîmes en effet entrer ce jeune homme qui, caressé par toute la famille, ne pouvait jetter les yeux sur l'objet de ses vœux que par surprise. C'est aussi ce qu'il avait fouvent tenté, mais toujours fans succès. On le retint à souper, & la jeune fille fut reléguée jusqu'à son départ.

L'heure de se retirer étant venue, nous sûmes conduits dans une grande piéce voisine au milieu de laquelle on avait établi un coucher sans bois de lit & sans rideaux; mais dont la couverture & les oreillers essajent en magnificence la richesse du sophie dont cet appartement

était décoré. Je prévoyais peu de repos fur ce lit, & je fus curieux d'en examiner les détails. Quinze matelas de coton, piqués, d'environ trois pouces d'épaisseur, posés l'un sur l'autre, formaient une base très-molle que recouvrait un drap de toile des Indes cousu sur le dernier matelas. Une couverture de fatin verd, chargée d'une broderie d'or trait, relevée en bosse, était également réunie au drap de dessus, dont les bords retroussés étaient fauxfilés tour-à-tour. Deux grands oreillers de fatin cramoisi couverts d'une pareille broderie où l'on avait prodigué les lames & la canetille, s'appuyaient fur deux coussins du sopha rapprochés pour servir de dossier, & étaient destinés à soutenir les têtes. Une petite tour octogone en marqueterie d'ébène & de nacre de perle formait une table placée à côté de ce lit; elle supportait un grand flambeau d'argent garni d'un cierge de cire jaune épais de deux pouces, haut de trois pieds, & dont la méche groffe comme le doigt répandait une epaisse fumée. Trois soucoupes de porcelaine, remplies de conserve, de roses, de fleurs-d'orange & de zestes de cédra, une petite spatule d'or à manche d'écaille, ainsi qu'un vase de crystal plein d'eau, environnaient cet obscur luminaire qui devait nous fervir de bougie de veille : précaution dont on ne peut se passer par-tout où les maisons rapprochées peuvent faire craindre les funestes ravages des incendies. La maison du Drogman était dans ce cas, & tout m'y préparait une mauvaise nuit. La suppression des oreillers aurait été une ressource, si nous avions eu un traversin, & l'expédient de les retourner n'ayant servi qu'à nous découvrir la broderie de dessous, il fallut enfin se résoudre à y étendre des mouchoirs qui ne nous garantissaient pas de l'impression des sleurs. Notre réveil ne pouvait être paresseux, & nous vîmes avec joie l'aube du jour que nous destinions à nous procurer des oreillers plus commodes pour la nuit suivante.

Une partie de pêche projettée la veille précéda le déjeûner qu'on fit transporter en Asie, où une petite prairie, un casé Turc, & quelques chariots couverts & traînés par de petits bufles, promettaient aux Dames tout ce que le pays offre de plus agréable. La pêche fut médiocre, les Dames furent bien cahotées; des femmes Turques qui se pormenaient aussi nous furent très-incommodes par leurs questions, & se montrèrent fort insolentes dans leurs réponses. On rapporta de cette promenade quelques vases de lait caillé, du cresson recueilli dans une fontaine, & il n'y eut qu'une voix fur les délices dont on venait de jouir. Nous trouvâmes à notre retour chez

le Drogman, plusieurs femmes Grecques du voisinage, invitées à dîner & qui s'y étaient déja réunies. Une grande parure dans laquelle il était aifé de juger que la vanité avait été plus confulté que la faifon, étalait fur un grand fopha des robes de velours noir ou cramoisi, chargées de grands galons d'or sur toutes les coutures. Le poids de ces vêtemens joint à la chaleur qu'il faisait, rendit ces Dames comme immobiles & presque muettes. On se dit cependant quelques lieux communs, on les répéta & l'on se mit à table. Le dîner était servi à la Française, table ronde, chaises autour, cuilleres & fourchettes, rien n'y manquait que l'habitude de s'en servir. On voulait cependant ne rien négliger de nos usages, ils commençaient à prendre chez les Grecs, autant de faveur que nous en accordons à ceux des Anglais, & j'ai vu une femme pendant notre dîner prenwiny Ponce

dre des olives avec ses doigts, & les piquer ensuite avec sa fourchette pour les manger à la Française. Si les santés ne sont plus à la mode chez nous, il n'en est pas moins agréable de retrouver cet ancien usage dans d'autres pays. Nos Grecs n'y manquèrent pas ; les hommes s'acquittèrent même de cette cérémonie debout & tête nue, & ce qui paraîtra moins recherché, c'est que le même verre de vin fournit à toute la ronde. Après le dîner où la profusion régna plus que l'élégance & la propreté, la compagnie se rangea sur le sopha de la même falle où on avait servi le repas : les pipes succédèrent au café. On parla modes, on finit par médire, & c'est ce que j'ai vu de plus parfaitement imité d'après nos mœurs. Les jeunes filles s'amusaient pendant ce temps d'une escarpolette sufpendue à l'autre bout de la salle où des esclaves la faisoient mouvoir. Les fem-

## DU BARON DE TOTT.

111

mes voulurent aussi jouir du même plaisir, elles y surent remplacées par des hommes à longue barbe, & le tout-de-table, les échecs, le panguelo terminèrent les divertissemens de la journée. Vers le soir toute la compagnie descendit pour prendre l'air sur l'échelle, espece de jettée qui s'avance dans la mer, pour faciliter l'abord des bateaux.

La Lune commençait à paraître, & le calme invitait à se promener sur l'eau, quand les cris confondus des battans & des battus avertirent de l'arrivée du Bostandgi - Bachi. Les souris sont moins promptes à disparaître à l'approche du chat, que toutes ces semmes ne le surent à se cacher. Madame la premiere Drogmane & Madame de Tott qui n'avaient rien à en craindre, soutinrent seules l'aspect de ce grand Officier qui parut

Espèce de jeu qui ressemble au Berlan.

dans un bateau armé de vingt-quatre rameurs. Il venait de faire châtier quelques yvrognes, & de faire faisir quelques femmes un peu trop gaies qui étaient tombées sous sa main. Il continua sa route en rasant l'échelle où nous nous saluâmes réciproquement.

L'orgueil des Grecs fugitifs cherchait déja une excuse à leur crainte, quand un pêcheur interrogé en passant, sur la route que le Bostandgi-Bachi tenait, répandit une allarme bien plus vive, en annonçant, qu'après avoir abordé sans bruit le Kiosk d'une Dame Grecque, & avoir écouté quelques minutes la conversation qui s'y tenait, cet Officier avait escaladé les senêtres avec plusieurs de ses gens, & que c'était tout ce qu'il én savait; mais c'était en apprendre assez pour que l'essroi sût général, ainsi que l'attendrissement sur le sort de la Dame du Kiosk, & l'on se perdait en réslexions

## BU BARON DE TOTT.

ìi¢

fur son sujet, quand le futur époux de la fille cadette du logis arriva pour faire fuir de nouveau sa fiancée, & satisfaire l'impatiente curiosité qui désolait la compagnie. Rassurez-vous, dit-il à une de nos étrangères; votre cousine & son ami en sont quittes pour tous les diamants, tous les bijoux & tout l'argent qu'ils avaient sur eux; il n'y avait pas à hésiter: le Bostandgi-Bachi les a surpris, les a fait saisir pour les mettre dans son bateau & les conduire dans ses prisons; son avarice l'a enfin rendu traitable, mais il les a laissé beaucoup moins contents de leur soirée qu'ils ne s'en étaient flattée

La fureur des femmes Grecques ne connut plus de bornes après ce récit, & les discussions sur le droit & sur le fait ne surent interrompues que par le bruit de quelques autres petits bateaux, que la crainte du Bostandgi - Bachi sai-

faient paraître d'une grandeur énorme. Cependant dès qu'on était rassuré sur fon compte, on ouvrait tous les avis propres à se soustraire à ses vexations, & l'on ne cessa de s'occuper de lui qu'après qu'on l'eût vu redescendre par le milieu du canal pour retourner à Conftantinople. Alors la liberté de se promener en réveilla le desir. En très-peu de temps, la mer se trouva couverte d'un nombre prodigieux de petits bateaux où les Dames se promenaient au son des instrumens. Notre compagnie se joignit bientôt à la flotille, on prolongeait les maisons, on critiquait les propriétaires, qui de leurs kiosks critiquaient à leur tour, & je prenais, chemin faisant, des notions dont le Bostandgi - Bachi aurait pu faire un grand profit.

Je m'étais mis de préférence dans un petit bateau avec le futur époux dont la figure & la gaieté m'avaient intéressé;

le jeune homme s'apperçut bientôt qu'il me plaifait, & me parla confidemment du chagrin qu'il avait de ne pouvoir contempler sa Belle. Je sus touché de sa peine, & je lui donnai l'heure à laquelle je la lui ferais voir le lendemain. Il fut aussi exact au rendez-vous que je l'avais été moi-même à lui en ménager le moyen; mais une maudite esclave qui le guettait pensa déconcerter tous mes projets, en jettant le cri d'allarme. La Demoifelle apperçoit en même-temps mon protégé & se sauve du coté d'un corridor à l'entrée duquel je courus la faisir, en appellant le jeune Grec, qui me joignit aussi-tôt. Cependant un renfort de deux harpies accourt du fond du corridor, en criant comme les oyes du Capitole; mais elles ne purent arriver affez promptement pour empêcher un baiser du futur, par lequel je fus bien aise de franciser mes jeunes gens, après quoi nous lâchâmes notre proie aux ennemis qui venaient s'en saisir. Cependant le pere & la mere approuvèrent ma petite facétie, & nos siancés obtinrent dans le même jour le droit de se voir librement.

Le Diako, espece de Précepteur ecclésiastique, auquel l'instruction de la Demoiselle était consiée (c'est l'usage dans toutes les maisons Grecques) sur le seul qui blâma ma conduite; il en parla même avec assez d'emportement pour me faire juger qu'il regrettait de ne pouvoir achever l'éducation de sa pupille.

Nous restâmes encore quelques jours chez le Drogman, dans le même cercle d'amusemens, d'ennui ou d'impatience. Je revins ensuite chez moi, pour me reposer. J'y retrouvai Manoly Serdar, qui m'apprit en arrivant qu'un Grec attaché comme lui à Racovitza venait de l'abandonner pour passer au service

du nouveau Prince que la Porte venait de nommer. Manoly me parut exagérer ce crime avec une affectation qui me devint suspecte.

J'essayai de lui persuader que, pouvant lui-même être contraint par la nécessité à prendre un parti semblable, il devait par prudence ménager les termes, & ne point juger si sévérement un homme, qu'il était peut-être à la veille d'imiter. Regardez-moi, dit-il, comme le dernier des hommes, si je varie jamais, & continuez à m'estimer, si je ne me rends pas coupable d'une aussi noire trahison : je lui promis l'un & l'autre, & je ne tardai pas à être dans le cas de lui tenir parole. En effet il partit quelques jours après, pour aller, disait-il, essayer encore quelques démarches en faveur de son bienfaiteur; mais j'appris qu'il venait de l'abandonner, en s'attachant également

au fervice du nouveau Vayvode '. Il m'écrivit lui-même pour me faire part de sa démarche & pour me demander fort humblement ce que j'en pensais. Je sentis que les circonstances auraient pu le rendre excusable, s'il n'eut pas aggravé lui-même sa faute, par ses protestations d'honneur & de fidélité. Je lui répondis qu'il m'avait lui-même dicté l'opinion que je devais avoir de sa conduite, & que j'y tiendrais plus constamment qu'il n'avait su tenir à ses principes. Her amon of it . wiffe m & sou

Cet homme est devenu lui - même Prince de Valachie, pendant la derniere guerre des Turcs; mais cette place a plus fervi à ses intrigues , qu'elle n'a montré ses talens, & je l'ai perdu de vue dans l'obscurité où rentrent tous ces

C'est le titre que les Turcs donnent aux Princes de Valachie & de Moldavie. On les nomme aussi Bey.

#### DU BARON DE TOTT.

121

êtres éphémeres que l'avarice du despote fait briller un moment, en vendant à leur orgueil une lueur passagère de son autorité.

On va voir Sultan Osman obligé d'employer celle d'un Bas-Officier dans un fait peu important, mais singulier & digne de remarque.

Un Jénissaire ivre & poursuivi par la Garde qui n'a ordinairement pour toute arme, que de gros bâtons, prositait de la supériorité que lui procurait son Yatagan', pour se désendre comme un lion; il avait déja mis plusieurs de ses ennemis hors de combat, & fatigué de ses propres efforts il se ménageait de nouveaux succès en se reposant sur les marches d'un Khan tandis que la garde réduisait l'attaque en blocus. Le Grand-Seigneur

ranchant, il tient lieu de sabre.

<sup>1</sup> Lieux publics où logent les Marchands & les Yoyageura

qui parcourait fréquemment la Ville fous un incognito qui ne trompait perfonne, se trouvant à portée, s'approche du coupable, se nomme, lui ordonne de déposer son arme & de se rendre à la garde; mais rien n'émeut le héros, qui non-chalamment couché, sixe son Souverain & menace le premier qui osera s'approcher. Sultan Osman lui demande alors de quel Orta il est. Sur sa réponse il envoie chercher son Caracoulouctchi . On court le chercher; il arrive. Désarmez cet homme, lui dit le Grand-Seigneur, & conduisez-le au Château.

x Compagnie de Jénissaires qui n'ont d'autres noms que le numéro du rang qu'elles tiennent entr'elles, & dans lesquelles le nombre des Soldats n'est pas sixé. On compte près de trente mille Jénissaires dans la trente-cinquième compagnie.

<sup>2</sup> Marmiton de la compagnie : il est un des Officiers de l'État-Major.

Le Château d'Europe sur le canal; c'est-là qu'on envoie les Jénissaires qu'on veur étrangler, & s'ils échappent de ce lieu de détention, ils en ont eu au moins la peur.

L'Officier défait alors sa ceinture qu'il tient de la main droite, s'avance auprès du rebelle, lui tend la main gauche, en lui disant : compagnon, donne-moi ton couteau & suis-moi ce qui fut exécuté sans réplique & avec l'air de la plus grande soumission.

Le préjugé aura toujours plus d'empire que la crainte, plus de force que le despotisme.

Sultan Osman sut bientôt lui-même obligé de payer à l'opinion, un tribut dont il sut la victime. En vain l'art des Médecins s'efforçait de rétablir la santé de ce Prince, en même-temps que la politique en cachait le dépérissement; il dut ensin, cédant au mal, se renfermer dans son intérieur, & réserver ses sorces pour se rendre chaque vendredi

Ceinture de cuivre qui pese quinze livres & avec laquelle ces Officiers peuvent assommer un Jénissaire. Les soldats respectent infiniment ce signe d'un grade qui, quoiqu'insérieur, a beaucoup d'autorité.

à la mosquée. Cette cérémonie publique & que l'usage a consacré, ne pouvait être négligée sans exciter les clameurs des corps militaires & du peuple.

La contradiction que présente au premier aspect une loi qui contraint le despote, disparaît quand on résléchit qu'elle est nécessairement dictée par le despotisme de la multitude; l'objet de la crainte perpétuelle du despote. Isolé dans l'impénétrabilité de son Sérail, sa vue seule peut prouver légalement son existence. On sent encore que fans cette précaution, un Visir assez craint, ou affez adroit pour dominer ou corrompre deux ou trois personnes après la mort de son maître, pourroit la céler affez long-temps pour tout entreprendre impunément.

Ce ne fut pas non plus sans occasionner des murmures très-vifs, que Sultan Ofman se dispensa de paraître en public un vendredi, & ce fut pour les calmer qu'il se détermina le vendredi suivant à se rendre en cérémonie à Sainte Sophie, la mosquée la plus voisine du Sérail; malgré l'état de faiblesse & de langueur extrême, où l'avait réduit sa maladie. Ce Prince à son retour déja chancelant sur son cheval, & soutenu par les gens de pied qui l'environnaient, perdit connaissance entre les deux portes qui séparent les cours du Sérail, on lui jetta un chal sur la tête, & il mourut quelques instans après avoir été transporté dans ses appartemens.

Le Visir, le Mufti & les grands Offi-

L'Etoffe de laine fine fabriquée en Perse & aux Indes, dont les Turcs se servent pour s'envelopper la tête, lorsqu'ils sortent, soit pour se préserver du froid, ou pour n'être pas reconnus; ils ont aussi des manteaux qui les garantissent; mais les Princes d'Orient ne peuvent, lorsqu'ils paraissent au public, user de cette ressource, contre l'intempérie de l'air, l'usage les assujettit à s'en priver. Le motif qui les source à paraître, les oblige également à ne rien vêtir qui puisse empêcher de les reconnaître.

ciers de l'Empire se rendirent aussitôt au Sérail, pour vérisier la mort de Sultan Osman & y saluer Mustapha III, l'aîné des Princes qui restaient de Sultan Achmet. Dans le même jour le canon du Sérail annonça cette mort au peuple & les Muczzins i joints aux Crieurs publics proclamèrent le nouvel Empereur.

Le deuil connu chez les Tartares, n'est point d'usage chez les Turcs. Mais si cette manière d'honorer ses parents est indissérente, ce qui ne l'est certainement pas, c'est la promptitude avec laquelle ils enterrent les morts. Il semble que cette nation naturellement si grave & si nonchalante, n'ait d'activité que pour ce seul objet. Ils attendent à peine

<sup>\*</sup> Muczzins, Crieurs des Mosquées qui appellent les vrais éroyans à la prière, en disant avec une espèce de chant; Dieu est grand, Dieu est Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu; accourez aux bonnes œuvres, accourez à la prière. Dieu est Dieu, & Mahomet est son Prophète. Cette dernière phrase est aussi la profession de soi.

cinq ou six heures, pour rendre à leurs parens ce dernier devoir; & la crainte d'enterrer un homme en léthargie ne les arrête pas '.

A cette abominable promptitude, les Turcs ajoutent une extrême célérité dans la marche de ceux qui portent la bierre : les Mahométans croient l'ame du défunt en souffrance jusqu'à la fin de cette cérémonie.

Celle de l'enterrement du Grand-Seigneur ne diffère des autres que par l'importance des Grands Officiers qui l'accompagnent à sa mosquée. Chaque Empereur est dans l'usage d'en faire bâtir une, & dans la cour de cette mosquée

Les malheurs qui résultent de cet usage, ne sont presque jamais connus. J'ai cependant vu déterrer un Turc qui avait recouvré assez de force en revenant de sa léthargie, pour crier sous terre à se faire entendre; mais peu s'en fallut qu'il ne sut encore la victime des formes ou plutôt de la crainte que le Juge & l'Iman déja payés, avaient de restituer.

l'on construit la coupole sous laquelle son corps doit être déposé. Au reste, on observera que les Empereurs Turcs sont enterrés aussi promptement que leurs sujets.

Plus de trente ans qui s'étaient écoulés depuis la mort de Sultan Achmet, pere du nouvel Empereur, n'avaient pas préparé à celui-ci des lumières fort étendues. Renfermé pendant ce long intervalle dans l'intérieur de ses appartemens avec quelques Eunuques pour le fervir. & quelques femmes pour le désennuyer, la conformité de son âge avec celui des Princes qui devaient le précéder, lui laissaient peu d'espoir de régner à son tour. Une inquiétude plus réelle devait encore l'agiter. Ses deux frères n'avaient point donné d'héritiers à l'Empire. Le peuple en avait murmuré sous le dernier règne; & de nouvelles craintes ou de nouveaux murmures de ce genre pouvaient lui coûter la vie. Anciennement

l'on avait attenté à ses jours par le moyen qu'une politique barbare emploie sans scrupule dans ce pays envers les Princes voisins du trône. Sa mésiance & l'étude de la Médecine l'avaient préservé.

Ainsi que ses frères, ce Prince avait les jambes très-courtes, & ne paraissait grand qu'à cheval. Une pâleur qu'on attribuait aux effets du poison, de gros yeux à fleur de tête qui voyaient mal, le nez un peu applati n'annonçaient aucune vivacité, promettaient peu d'esprit. Cependant le goût du changement décida la multitude en sa faveur. Les Grands le croyaient faible, & se flattaient de le gouverner. Le peuple espéra qu'il serait prodigue, & tout le monde fe trompa. On verra cet Empereur dans des circonstances qui le feront connaître; & les bontés dont il m'a honoré, me fourniront l'occasion de développer les nuances de son caractère.

I. Partie.

Le premier soin d'un Prince Ottoman qui parvient au trône est de se laisser croître la barbe '. Sultan Mustapha y ajouta celui de la teindre en noir, afin qu'elle fût plus apparente le jour de sa première fortie publique dont l'objet est d'aller ceindre le fabre. C'est la prise de possession, le couronnement des Empereurs Turcs. Cette cérémonie se fait toujours dans la mosquée de Youb, petit village renommé aussi par ses poteries & fon laitage, & qui sert de fauxbourg à la ville, vers le fond du port. Tout fut disposé pour cette fonction, le neuvième jour, & dès le matin, toutes les rues depuis le Sérail jusqu'à Youb, furent bordées des deux côtés par les Jénissaires en habit & bonnet de cérémonie ; mais

Les Princes resserés dans le Sérail ne portent que la moustache, ainsi que les jeunes gens qui ne laissent croître leur barbe, que pour prendre un état. C'est ce qu'ils appellent communément devenir sages.

DU BARON DE TOTT. 131 fans armes & les mains croisées sur la ceinture.

Les Ministres, les grands Officiers, les Gens de Loi, & généralement toutes les personnes qui par état sont attachées au Gouvernement, se rendent de 
bonne heure au Sérail, afin de précéder 
le Grand-Seigneur dans sa marche. Cette 
marche commence, ainsi que nos processions par les gens les moins importans 
qui désilent sans ordre. Ils sont tous à 
theval, & chacun d'eux est entouré d'un 
grouppe de valets à pied, proportionné 
à l'état & aux facultés du maître.

Les Gens de Loi sont remarquables par la grosseur de leurs turbans & la simplicité des housses de leurs chevaux. Mais le grouppe du Jénissaire Aga pré-

<sup>\*</sup> Excepté la chaussure rouge, de grandes culottes bleues & le bonnet auxquels ils sont assujentis, les Jénissaires se vêtent de la couleur qui leur plast, & ce n'est que dans la coupe de l'habit qu'on retrouve l'uniforme.

fente le tableau le plus riche dans la classe des grands Officiers. Outre le nombre de valets qui environnent son cheval, il est précédé par deux files de Tchorbadgi', qui à droite à gauche marchent à pied devant Ieur Général. Ces premiers Officiers en bottes jaunes, les coins de leur robe retroussés dans leur ceinture, chacun un bâton blanc à la main & coëffés d'un casque brodé en or, surmonté d'un grand pannache à la Romaine, forment une longue allée de plumes, au fond de laquelle on apperçoit le Jénissaire Aga qui domine au milieu de la foule de ses gens; mais un objet vraiment curieux, c'est le vêtement de l'Achetchy-Bachy ' qui marche à pied

s Colonel des Jénissaires, dont le mot traduit littéralement fignisse donneur de foupe.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Chef de cuisine: chaque compagnie a le sien qui fait l'office de Major, il veille à la subsistance & à la grande police; celui du Jénissaire Aga fait l'office de Major-Général.

au milieu des deux files de Colonels. dont je viens de parler, & seulement quelques pas en avant de son Général. Une énorme dalmatique de cuir noir chargée de gros clous d'argent, recouvre un corset également de cuir, & non moins bizarrement décoré. Ce petit gillet est fixé sur sa personne par une large ceinture à gros crochets & à charnière qui foutient deux énormes couteaux dont les manches couvrent presqu'entièrement le visage du Major; tandis que des cuillers, des tasses & d'autres ustenciles d'argent suspendus à des chaînes du même métal, lui laissent à peine l'usage de ses pieds. Il est en effet tellement chargé, que dans toutes les occasions publiques qui obligent cet Officier à se vêtir ainsi, deux Jénissaires doivent lui servir d'accolites pour soutenir son habit.

Le Tchaouche-Bachi, l'un des Mi-

nistres de la Porte, dont l'Office a essentiellement rapport aux affaires civiles, est précédé par les Huissiers dont il est le chef, chacun d'eux porte une plume d'autruche sur le côté de leur turban. Le Bostandgy Bachi est également précédé par deux files de Bostandgys, le bâton à la main, & dont les habits & les coëffures de drap rouge présentent au coup-d'œil une uniformité assez agréable. Ces différens Officiers de l'Empire fa-Juent à droite & à gauche, les Jénissaires qui bordent la haie & qui y répondent en s'inclinant; mais ils rendent cet honneur avec bien plus de respect, aux seuls turbans du Grand-Seigneur qui précèdent sa Hautesse, & qu'on porte en cérémonie. Deux de ces coëffures chargées de leurs aigrettes n'étaient d'abord destinées qu'à changer celle que l'Empereur porte lui-même au cas où il le jugeroit à propos; mais cet usage de pure commodité

devint dans la suite un objet de pompe & d'oftentation.

Ces turbans placés sur des espèces de trépieds de vermeil, font portés de la main droite par deux hommes à cheval. entourés d'un grand nombre de Tchoadars, & ces Officiers doivent seulement faire incliner un peu les turbans à droite & à gauche, à mesure que les Jénissaires au nombre de sept ou huit à la fois se courbent profondément pour saluer les aigrettes Impériales.

Dans cette marche aussi curieuse à voir que pénible à décrire, le Visir & le Mufti, tous deux vêtus de blancs, le premier en fatin, le fecond en drap. marchent à côté l'un de l'autre, entourés de leurs gens, & précédés des chevaux de main & des Chatirs 1 du Visir. A côté de ce Ministre marchent les Alay-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ce font des espèces de valets-de-pied distingués par des ceintures de vermeil.

tchaouches', qui font constamment mouvoir leurs bâtons d'argent garnis de petites chaînes assez semblables à des hochets, & dont le bruit l'accompagne jusques dans son propre Palais. Un charriot couvert, grossièrement construit, mal sculpté, mais richement doré, contient un petit sopha, & suit ordinairement le Musti pour le recevoir quand ilest fatigué.

Viennent ensuite les Capitaines des Gardes de l'intérieur & le grand & le petit Ecuyers qui précèdent les chevaux de main du Grand-Seigneur. Ces chevaux sont couverts de housses très-riches qui traînent jusqu'à terre & qui ne laissent appercevoir que la tête de ces animaux, dont le front est orné d'une aigrette de héron: ils portent aussi chacun une queue de cheval suspendue à la sous-

<sup>\*</sup> Espèce d'Huissier à Verge appartenant à la dignité de Pacha.

DU BARON DE TOTT. gorge, & fur la selle un sabre, & une masse d'armes passés dans le surfait, sont recouverts d'un bouclier. Chaque cheval est conduit par deux hommes à pied qui tiennent chacun une longe fixée à la tête de ces animaux. Immédiatement après suivent deux files d'Assékis ' le sabre pendu en sautoir & le bâton blanc à la main, une troupe de Zuluftchis 2 coëssés d'un casque de vermeil & la lance haute marche également sur deux files & précéde les Peisk. Ceux-ci vêtus à la Romaine portent des faisceaux que furmonte une hache d'argent; & marchent avant les Solacks 3, qui chaussés

Les Affèkis sont un corps d'Elite tiré de celui des Bostandgis.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Les Zuluftchis sont une autre sorte de troupe de l'intérieur, ils sont vêtus richement & portent deux longues boucles de cheveux, qui attachées au bonnet vers les tempes, descendent aussi bas que les épaules,

<sup>3</sup> Solacks veut dire gauchés destinés à désendre la personne du Souverain, Ceux qui occupent sa droite doivent tirer leurs sièches de la main gauche, c'est sans doute Forigine de leur nout

d'une espèce de cothurne, armés d'arcs & de slèches, sont coëssés d'un riche casque, surmonté d'un panache en éventail dont les extrémités en se réunissant forment deux haies au milieu desquelles le Grand-Seigneur marche seul à cheval. L'aigrette du Prince domine au-dessus de ce superbe grouppe. Son approche inspire un silence morne, les Jénissaires s'inclinent prosondément avant que la haie de plumes ait dérobé l'Empereur à leurs regards; de son côté Sa Hautesse a l'attention de répondre à ce salut par un petit mouvement de tête à droite & à gauche.

Un nombre infini de Tchoadars environnent & suivent le Grand-Seigneur. Ils entourent en même-temps le Séliktar-Aga qui porte le sabre Impérial sur l'épaule, & est vêtu d'un habit d'étoffe d'or, & cet habit est le seul des habits Turcs qui joigne à la taille.

Le Kislar-Aga paraît ensuite suivi du Kasnadar-Aga ' qui ferme la marche, & qui distribue de l'argent au peuple dont la foule l'accompagne. Le Capidgilar Kiayassy , & le Bostandgy Bachy qui précède le Grand-Seigneur dans toutes ses sorties publiques, doivent à son retour au Sérail, mettre pied à terre au fond de la première cour pour venir au-devant de Sa Hautesse: ils doublent leurs pas lorsqu'ils s'en approchent, se prosternent aux pieds de son cheval, & l'introduisent dans la seconde cour en marchant devant lui jusqu'au lieu où le Prince met pied à terre, & où les Officiers de l'intérieur le reçoivent.

Le fameux Racub Pacha qui venait

I On sair que le Kistar Aga est le chef des Eunuques a il a pour second le Kasnadar Aga, aussi noir, & pas moins Eunuque, dont l'emploi est celui de garde du trésor-partiquier; il est chargé dans les cérémonies de faire jetter an peuple l'argent destiné à cet usage,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Capitaine des Gardes de la Porte.

d'enterrer son ancien maître & d'installer le nouveau, s'apperçut le premier que Sultan Mustapha aussi ignorant, mais plus actif qu'on ne l'avait présumé, avait besoin d'être occupé. J'ai déja peint le caractère de ce premier Ministre. On ne sera pas surpris d'apprendre que ses premiers soins surent d'exciter inhumainement son Maître à renouveller les Loix somptuaires & à les saire exécuter lui-même à toute rigueur; il voulait ainsi entretenir l'ignorance du Prince, & rendre son autorité odieuse au public.

Les premiers coups de cette autorité furent d'une violence & d'une barbarie extrême. Les crieurs publics n'avaient pas terminé la proclamation de la Loi, que le Grand-Seigneur déguisé, ainsi que les exécuteurs de ses volontés qui l'accompagnaient, punissait déja ceux des Grecs, des Arméniens & des Juiss qui se trouvaient vêtus des couleurs pro-

hibées pour ces trois nations. Un malheureux chrétien mendiant qui portait une vieille paire de maroquin jaune '; qu'il venait d'obtenir de la charité d'un Turc, fut arrêté par le Grand-Seigneur, & cette excuse ne lui sauva pas la vie. Chaque jour éclairait quelque nouvelle horreur.

Les Turcs même furent compris dans la Loi, elle fixoit le genre des fourrures de chaque état; elle prononçait sur la forme de l'habit & sur la hauteur de la coëffure des femmes. Les Européens n'en furent exceptés qu'en se soumettant à porter les habits qui leurs sont propres. Cela seul aurait dû en les y affujettissant pour jamais préserver les Ambassadeurs de l'humiliation de voir bâtonner leurs protégés, & de leur voir essuyer d'autres mauvais traitemens dont les Turcs n'au-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cette couleur est réservée pour la chaussure des Turcs.

raient pas même eu l'idée, si on ne leur eut jamais présenté que des habits étrangers.

Cependant deux événemens malheureux vinrent rallentir cette vexation, ce n'est jamais que par de nouveaux désastres, que l'humanité soumise au despotisme, reçoit le soulagement de ceux qu'elle a sousserts, & je remarquerai à cet égard, que lorsqu'on interroge à Constantinople quelqu'un sur son âge, il répond toujours en citant l'année de la grande peste, celle de la famine, l'époque de telle rébellion, de tel incendie.

La flotte du Grand - Seigneur était dans l'Archipel occupée à tirer de ses malheureux habitans un tribut que cette forme de perception quadruple toujours, tandis que la Caravanne des Pélerins pour la Mecque était en route vers Damas. Constantinople reçut aussi à la fois la nouvelle que le vaisseau Amiral,

pendant que ses Officiers & la plus grande partie de l'équipage était à terre, avait été enlevé & conduit à Malthe par les esclaves qui y étaient embarqués, & que la Caravanne, nonobstant le Pacha, le canon & les troupes qui l'escortaient, avait été attaquée & taillée en pièces par les Arabes du désert. Les préjugés & l'amour-propre se trouvant blessés en même-temps par ces deux catastrophes, on ne garda plus de mesure, & la consternation du Sérail animant l'insolence du peuple, on osa murmurer hautement contre le Grand-Seigneur, & s'en prendre à lui de ces tristes événemens.

Tout ce qui menaçait l'ordre établi d'une commotion trop forte ne pouvait manquer d'inquiéter Racub Pacha, & cet adroit Ministre trouva bientôt un expédient propre à distraire l'attention du peuple, & la porter sur un objet agréable. La famine encore récente lui

en fournit le moyen. Il répandit dans le public le magnifique projet de couper l'Asie mineure par un canal navigable '. & propre au transport des denrées, afin de ne plus les exposer au danger & à l'incertitude des trajets de mer. Il fallait pour cela réunir le fleuve Zacarie à la ville d'Isnic l'ancienne Nicé, en se servant d'un lac situé à moitié chemin, dont les eaux auraient servi à la dépense des écluses, & qui abreuvé par plusieurs rivières qu'on pouvait y verser, serait devenu intarissable. Le Drogman de la Porte fut envoyé d'office à M. de Vergennes pour me demander à cet Ambassadeur ; je me rendis à la Porte pour confulter le plan d'opérations : il y eut même des voyages de quelques Ministres pour aller prendre des renseignemens sur les lieux; mais tout ce projet qui n'avait été

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Racub Pacha plus instruit que les Turcs ne le sont ordinairement, avait sans doute pris ce projet dans Pline.

## DU BARON DE TOTT.

145

qu'un prétexte, disparut avec les mécontentemens qu'il, avait fait oublier.

Cet événement me donna le premier apperçu de l'ignorance des Turcs que j'ai bien vérifié depuis. A peine fus-je arrivé à la Porte, qu'on m'y présenta un Grec qui devait, disait-on, nous être d'un grand secours pour ce travail, c'était le plus habile de l'Empire: je le questionnai sur le nivellement, & je sus bien à portée d'évaluer les talens de cet homme, quand il me montra une petite planchette de cuivre avec laquelle il devait opérer, & que je n'avais pas apperçue d'abord, parce que ce rare instrument était entouré d'un grand nombre de spectateurs ravis d'admiration.

Quant aux malheureux Pélerins de la caravanne, on finit par les regarder comme autant de martyrs, & la bonté que le Roi eut d'acheter à Malthe, & de rendre aux Turcs le vaisseau & le

# 146 MEMOIRES'

pavillon amiral ', que les Esclaves avaient enlevés, acheva de rétablir pour quelques temps le calme dans Constantinople.

Cependant l'activité du Grand-Seigneur trouva heureusement un autre aliment que les soix somptuaires. Les monnaies, la vérification des comptes du trésor l'occupèrent bientôt tout entier. Il retrancha aussi des abus de dépense dans son Harem, il y sixa l'entretien annuel des semmes. Le Kistar-Aga perdit encore sous ce règne toute l'im-

Ce pavillon était d'autant plus intéressant, que donné par la Mecque au Grand-Seigneur, les Turcs y attachent un préjugé superstitieux. Les noms des Disciples du Prophète aux quatreangles, un sabre à deux lames pour écussion, et des passages de l'Alepran pour bordure tissue en argent sur une étosse cramoisse, donneur à ce pavillon un caractère ralismanique qui rend toujours sa perte plus fâcheuse que sa possession n'est unite.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> On m'a assuré que l'asticle de l'habillement des semmes avait été possé dans le tarif à environ 250 liv. de notre monnaie par an, ce qui ne doit pas paraître somptueux.

### DU BARON DE TOTT.

147

portance de sa charge, en perdant l'administration des Vakouss, dont le Visir sur chargé; mais une spéculation toujours dangereuse pour le Souverain, & qui sut présentée à Sa Hautesse par un de ses Favoris, sit altérer les monnaies à un tel degré, que les faux monnayeurs travaillent aujourd'hui en Turquie à l'avantage du peuple; quelqu'alliage qu'ils emploient, le coin du Grand-Seigneur est encore au-dessous du titre qu'ils donnent à leurs espèces.

Les revenus de l'Empire ne furent point accrus par cette manœuvre. Les Pachas qui gouvernent les Provinces en même-tems qu'ils en font les fermiers n'en furent pas moins avides. L'œil du Souverain devint seulement plus attentif à les dépouiller du produit de leurs rapines. Les vexations continuèrent &

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cette espèce de confiscation est versée dans le trésor particulier du Grand-Seigneur. Les plaintes des Provinces

le danger de paraître riche, n'arrêta que la prodigalité qui restitue.

Attaqué par la circulation, le commerce éprouva bientôt cette espèce de langueur qui ne manque jamais de produire les plus grands désordres. Les artisans manquèrent d'ouvrage, & le désœuvrement joint au besoin porta le peuple aux crimes. L'espoir du pillage, & l'ardeur de se venger des Riches, multiplièrent les incendies.

Des Coundaks, espèce d'artisse qui ne consiste qu'à placer au milieu d'un

contre leurs administrateurs lui procurent la connaissance de la fortune des vexateurs, & la justice du Souverain vivement offensée sans doute, se dédommage en s'emparant des sommes extorquées. Les malheureux qui crient misère n'obtiennent jamais que la tête du coupable, & le nouvel oppresseur qui le remplace, leur fait presque toujours regretter l'ancien. Le système des sinances en Turquie consiste à placer sur la surface de sa terre un grand nombre d'éponges qui en se gonslant de la rosée, donnent au Souverain le moyen de s'en emparer en les exprimant dans le réservoir dont il a seul la cles.

### DU BARON DE TOTT.

petit faisceau d'éclats de bois de pin, un morceau d'amadoue enveloppé de mêches sousrées, sont le moyen que les incendiaires emploient le plus ordinairement. Ils déposent furtivement cette allumette derrière une porte qu'ils trouvent ouverte, ou sur une fenêtre, & après y avoir mis le seu, ils se retirent. Cela suffit souvent pour causer les plus terribles ravages dans un ville dont les maisons bâties en bois & peintes à l'huile d'aspic, offrent une extrême facilité au premier malsaiteur qui voudra les réduire en cendres.

Cet expédient dont se servent les incendiaires, & qui échappe souvent à la vigilance des propriétaires, joint aux causes ordinaires des incendies, donna pendant quelque tems de fréquentes alarmes; mais ensin cette espèce de sséau sut dissipé par la grossesse d'une des semmes du Sérail, & sur-tout par l'activité

que cette nouvelle fit reprendre au commerce. On prépara les présens d'usage en pareille occasion, toutes les idées se tournèrent vers les Donanemas 1, qui n'avaient pas eu lieu depuis deux règnes, & l'occupation des individus rétablit le calme dont cet événement assurait la durée en ajoutant à l'autorité du Grand-Seigneur. En effet, de quelque sexe que fût l'enfant qui devait naître, cette grofsesse annonçait des héritiers à l'Empire. Sultan Mustapha plus radieux parut en en public avec la certitude de plaire. Quelques sommes d'argent distribuées au peuple acheverent de captiver son opinion & sa bienveillance. On est toujours certain de se la procurer, lorsqu'on ' daigne faire quelques frais, & lorsqu'on

Réjouissances publiques à l'occasion de la naissance des Princes Ottomans, elles n'ont ordinairement lieu que sur mer pour les Princesses; mais l'on décida que le premier enfant après une longue stérilité serait sèré plus que de couteume.

sait s'y prendre avec un peu d'adresse pour l'obtenir.

Murad Mollach avait eu des torts de ce genre, il n'avait pas affez ménagé la multitude. Ses amis l'avertirent que dans sa position, il devait un peu plus compter avec elle, s'il voulait parvenir aux grands emplois; ce sut donc pour lui plaire, & en même tems pour se procuren les bonnes graces de son Maître que cet Essendy; prositant du moment, donna dans la prairie de Buyukdéré, une sête relative à l'événement qui exécitait la joie publique.

Oneme saura gré de m'attacher à ces détails, ils offrent le vrai tableau des mœurs & des usages d'une Nation.

Deux grands poteaux distans l'un de l'autre de 40 pieds supportaient une corde tendue à leur extrémité supérieure. On avait suspendu à cette corde des sicelles, sur lesquelles des lampes de

verre étaient fixées à des distances convenables aux objets que l'illumination devait représenter 1; le chiffre du Grand-Seigneur, le dessin de son batteau, des mots tiré du Coran & applicables au sujet décorèrent cet édifice pendant les trois jours que dura la fête, tandis que des Danseurs de corde, une troupe de Comédiens Juifs & des Danseuses, ne cefsèrent d'amuser le spectateur fort avant dans la nuit. C'est sur-tout à la lumière d'une vingtaine de réchauds de fer élevés fur des piquets, où l'on entretenait une flamme rouge avec des chiffons goudronnés & du bois de pin, que ce tableau m'a paru le plus curieux.

Les grandes mosquées s'illuminent de la même manière pendant le ramazan. Leurs minarets servent de poteaux pour attacher la corde principale à laquelle les rayons de lampes sont suspendus par des anneaux destinés à les faire glisser à mesure qu'on les allume par la galerie d'un des minarets, & que de la galerie du minaret opposé, on tire une petite corde qui les réunit & maintient les fils de set espèce de haute-lisse à des distances convenables.

Ces lugubres candelabres étaient plantés en cercle pour éclairer les baladins qui occupaient le centre, & des tentes dressées pour Murad Mollach & sa compagnie formaient avec la foule des assistans, une grande ligne de circonvallation dont les femmes du peuple occupaient une partie. L'illumination placée en dehors de cette derniere enceinte n'était que l'enseigne de la fête, dont l'article le plus précieux était la comédie.

Une espèce de cage de trois pieds quarrés sur six de haut, enveloppée d'un rideau représente une maison, & contient un des acteurs Juiss habillé en semme. Un autre Juis habillé en jeune Turc, & réputé amoureux de la dame du logis; un valet, assez plaisamment balourd, une autre Juis vêtu en semme & jouant la complaisante, un mari que l'on trompe, ensin les personnages qu'on voit par-tout

occupent les dehors & composent la pièce. Mais ce qu'on ne voit point ail-leurs, c'est le dénouement; tout est en scène, rien n'est abandonné à l'imagination des spectateurs, & si le cri du Muezzin, se fait entendre sur ces entresaites, les Musulmans se tournent du côté de la Mecque pendant que les acteurs continuent chacun leur rôle; & j'en aurai assez dit sur ce bizare assemblage de dévotion momentanée & d'indécence continuelle, si l'on aperçoit que ce tableau, dissicile à décrire, pourrait encore moins se dessiner.

Des danseurs de corde maladroits, des lutteurs assez gauches, quelques bouffons grossiers & des baladines remplissent les intervalles d'une comédie à l'autre. Parmi ces dernières dont le mérite n'est sûrement ni dans l'élégance de

Celui qui, du haut des minarets, appelle à la prière.

leurs pas, ni dans l'agrément de leurs gestes, mais qui plaisent infiniment aux Turcs par le talent qui les caractérise, on distingualt une jeune sille de dix à douze ans dont l'agilité promettait, & lorsqu'après chaque danse, elle faisait. suivant l'usage, sa ronde avec le daïré . pour recueillir en argent la valeur des idées agréables qu'elle avait fournies à la compagnie, les Seigneurs Turcs de la société de Murad Mollach . la mettaient à l'enchere à l'envi l'un de l'autre, tandis qu'ils lui appliquaient des séquins sur le front , pour lui témoigner leur bienveillance. Le prix de cette esclave, dont la figure n'avait cependant rien de distingué, monta jusqu'à la

<sup>\*</sup> Tambour de basque qui sert à marquer la mesure.

<sup>&</sup>quot;Le sequin est une monnoie d'or si légère qu'en l'appuyant sur le front, elle y tient pendant quelque temps, & c'est la manière dont les Tures récompensent l'agilité des danseurs.

fomme de douze bourses', qu'un vieux Mollach donna au marchand pour acheter le stérile plaisir de perpétuer des idées qu'il avait perdu l'espérance de réaliser.

Excepté dans les fêtes publiques, où la licence est toujours extrême & toujours permise, ces acteurs ne développent leurs talens que dans l'intérieur des maisons, lorsqu'ils y sont appellées pour les nôces & les fêtes particulieres. Ces troupes de mauvais bâteleurs sont toujours composées d'hommes ou de femmes seulement; celles de femmes représentent dans l'intérieur des Harems avec autant de distinction & aussi peu de

ciffingue , mounts premis to

piastres, & qui devrait répondre à celle de 1500 liv. si l'altération des monnaies du Grand-Seigneur n'était pas au degré de ne plus admettre de comparaison, & que le change du commerce réduit depuis long-tems à 25 ou 30 pour cent sans être encore au niveau de la valeur comparée des matières intrinseques,

retenue que les comédiens dont on vient de parler; mais la musique est l'amusement ordinaire & le plus familier des Turcs.

Leur musique martiale est du genre le plus barbare, des caisses énormes frappées avec des espèces de maillets, réunissent un bruit sourd au son vis & clair des petites timbales qu'accompagnent des clarinettes & des trompettes aiguës, dont on force les tons pour compléter le tintamarre le plus discordant qu'on puisse imaginer.

La musique de chambre est au contraire très-douce, & si l'on peut lui reprocher une monotonie de semi-tons à laquelle on répugne d'abord, on ne peut lui resuser une sorte d'expression mélancolique dont les Turcs sont puissament touchés. Un violon à trois cordes monté au ton de la guimbarde, la viole d'amour, qu'ils ont adopté, la flûte de derviche, plus douce que notre traversiere, le tambour, espèce de mandolin à long manche & à cordes de métal, les chalumeaux, ou la flûte de Pan, & le tambour de basque destiné à rendre la mesure plus sensible, composent cet orchestre. Il s'établit au fond d'un appartement où les musiciens acroupis sur leurs talons, jouent sans musique écrite, des airs mélodieux ou viss mais toujours à l'unisson, tandis que la compagnie dans un grand silence, s'enivre d'un enthousiasme langoureux, de la fumée des pipes & de quelques pilules d'opium.

Ceux des Turcs qui se sont une sois abandonés à un usage immodéré d'opium, sont faciles à connaître par une sorte de rachitisme que ce poison produit à la longue. Dévoués à n'exister agréablement que dans une espèce d'ivresse, ces hommes sont sur-tout curieux à voir,

lorsqu'ils sont réunis, dans un endroit de Constantinople qu'on nomme Tériaky Tcharchissy ( le marché des mangeurs d'opium).

C'est là que vers le soir on voit arriver par toutes les rues qui aboutissent à la Solimanie ces amateurs, dont les sigures pâles & tristes ne pourraient inspirer que la pitié, si des cous alongés, des têtes tournées à droite, ou à gauche, l'épine du dos déviée, une épaule dans l'oreille & nombre d'autres attitudes bizarres qui tésultent de leur maladie, ne présentaient le tableau le plus ridicule & le plus plaisant.

Une longue file de petites boutiques est adossée à un des murs qui servent d'enceinte à la place où est construite la Mosquée. Ces boutiques sont ombragées par une treille qui communique de l'une

<sup>. &</sup>lt;sup>2</sup> La plus grande molquée de Confranciacole.

à l'autre, & sous laquelle chaque marchand a foin de placer un petit fopha, pour affeoir son monde sans gêner le passage. Les chalands arrivent & s'y placent successivement pour recevoir la dose qui convient au degré d'habitude & de besoin qu'ils ont contracté. Bientôt les pilules sont distribuées; les plus aguerris en avalent jusqu'à quatre plus grosses que des olives, & chacun buyant un grand verre d'eau fraîche par-dessus, attend dans son attitude particuliere une rêverie agréable qui au bout de trois quarts d'heure ou d'une heure au plus, ne manque jamais d'animer ces automates; elle les fait gesticuler de cent manières différentes, mais toujours bizarres & toujours gaies. C'est le moment où la scène intéresse davantage; tous les acteurs font heureux, chacun d'eux retourne à son logis dans un état de déraison totale; mais aussi dans la pleine

# du Baron de Tôtt. idi

la raison ne saurait procurer. Sourds aux huées des passans qu'ils rencontrent & qui se plaisent à les faire déraisonner, chacun d'eux croit posséder ce qui lui plaît, ils en ont l'air, ils en ont le sentiment, la réalité procure souvent beaucoup moins.

On retrouve le même tableau dans les maisons particulières où le maître donne l'exemple de cette étrange débauche. Les gens de loi y sont le plus sujets, & les Derviches s'enivraient tous d'opium, avant de s'être avisés de lui présérer l'excès du vin. Ces sortes de Moines sont en Turquie de deux espèces très-différentes, mais également remarquables. La différence vient du genre de régle que leur fondateur leur a respectivement imposé. Celle des Derviches Mewliach est de tourner comme des totons au bruit d'une musique assez douce, & de cher-

cher une fainte ivresse dans les vertiges qui devraient résulter naturellement de ce bizarre exercice, si l'habitude qu'ils ont de tourner ainsi, ne les préservait pas de l'étourdissement & de l'ivresse à laquelle ils vont suppléer dans les tavernes. La regle des autres Moines nommée Tada-Tépen' plus trifte, a aussi plus de barbarie. Elle consiste à se promener gravement, & à la file les uns des autres, autour de leur Chapelle, & à prononcer le nom de Dieu à haute voix, & avec effort à chaque coup de tambour qu'on leur fait entendre : bientôt les coups de baguettes pressés graduellement, deviennent si vifs, que ces malheureux sont contraints à de terribles efforts de poitrine; les plus dévots ne finissent la procession qu'en vomissant le sang. Leur abord est toujours sombre, toujours

L. Parie

Batteur de planches, peut-être n'avaient-ils pas d'autres instrument dans l'origine.

# DU BARON DE TOTT.

farouche; & ces Moines sont si persuades de la sainteré de leur pratique, & si surs de plaire au Ciel par leurs hurlemens, qu'ils ne jettent jamais sur les autres hommes que des régards du plus prosond mépris.

Il y a encore en Turquie d'autres Moines, & des Santons qui courent la campagne: leur rencontre dans un bois n'est pas sans inconvénient; sous le manteau de la Religion, ils s'intreduisent chez quelques dévots; & c'est par-tout la plus mauvaise compagnie qu'on puisse trouver.

Geux de ces Derviches qui font affez audacieux pour profiter de l'ignorance générale s'érigent en prophètes & prophétisent impunément. S'il arrive que l'événément justifie les prédictions qu'ils ont hasardées, alors ils ne tardent guere à passer pour des Saints, & à jouir de la plus haute considération; mais ceux

même qui, faute de succès, ne parviennent qu'à passer pour des foux, n'en ont pas moins le droit de pénétrer par-tout. Rienne peut s'opposer à leur effronterie; le nom de Dieu proftitué par ces coquins en impose toujours à la multitude superstitieuse, & j'en ai vu venir insolemment s'affeoir à côté du Visir pendant que je m'entretenais secrètement avec lui, & que les gens les plus considérables se tenaient à l'écart. Le fanatisme du public impose aux gens plus éclairés la loi de se contraindre, & les Turcs les plus puissans ne parviennent à se débarrasser momentanément de cette canaille, qu'en lui donnant quelque argent, dont le véritable effet est cependant de la rendre plus incommode & toujours insolente.

Rakub Pacha plus instruit que les Turcs ne le sont ordinairement, soit pour détruire l'ignorance, ou pour laisser après lui un témoignage de son goût

### DU BARON DE TOTT.

pour la littérature, fit bâtir à ses frais une grande coupole, pour y fonder une Bibliothéque publique : il n'en existait pas à Constantinople. Mille à douze cent manuscrits Arabes ou Persans que ce Visir avait rassemblé, & qu'il légua à ce monument, furent rangés sur des corps de tablettes disposés en pyramides circulaires au centte de la rotonde qu'il fit bâtir là cet effet. Un Bibliothécaire furveille ce dépôt : le public a droit d'y pénétrer à des heures marquées, & Rakub en fonda l'entretien; mais rien ne fondera certainement l'instruction des Turcs, tant que les difficultés de la langue en fixeront les bornes au seul talent de lire & d'écrire.

L'Imprimerie aurait pu les étendre; un certain Ibrahim Effendi avait établicet art si utile de multiplier les copies; il sit même imprimer plusieurs ouvrages; mais qui n'eurent qu'un faible débit, quoiqu'il eût choisi ceux qui devaient en promettre le plus : quel succès pouvait avoir en esset un art qui dès le premier coup d'œil, réduisait à rien, le talent de ceux que l'on considérait comme des savans? Ils devinrent juges & parties; la Typographie ne pouvait atteindre à la persection des liaisons; on la méprisa, Ibrahim serma boutique.

Rakub lui-même n'était pas exempt de cette fausse science qui s'enorgueillit des difficultés vaincues. Il se plaisait à lier les lettres d'une manière indéchifrable, & sur toutes choses il aimait à jouer sur le mot. On cite encore de lui plusieurs traits assez plaisans dans ce mauvais genre, mais qui par cela même qu'ils apartiennent au glossaire, ne peuvent être traduits.

Dégagé par la force naturelle de son esprit de tous les préjugés qui abrutisfent les Turcs presque généralement,

ce Visir trouvait jusques dans les objets les plus atroces, le moyen de s'égayer. On jugera bien que le Mahométisme n'était pas à l'abri de ses plaisanteries. Un Européen se présenta un jour à la Porte & fit foupçonner par ses gestes, plus que par son langage, qu'il voulait se faire Ture, & qu'il était Allemand. A la nécessité d'appeler quelqu'un pour le faire expliquer, se joignait l'article des traités qui nécessite la présence d'un Drogman pour qu'un Européen puisse légalement renier sa religion. On en trouva un de l'ambassade d'Allemagne qui fut conduit au Visir & lui apprit que le nouveau venu, né à Dantzick, en était parti tout exprès pour embrafser le Mahométisme à Constantinople. Cette résolution parut trop bizarre à Rakub pour ne pas vouloir en connaître la véritable motif, & le candidat, interrogé de nouveau, répondit dévotement

que Mahomet lui avait apparu pour l'inviter à mériter toutes les faveurs atachées à l'Islamisme. Voilà un étrange coquin, dit le Visir. Mahomet lui a apparu à Dantzick! A un infidéle! tandis que depuis plus de soixante-dixans que je suis exact aux cinq prieres, il ne m'a jamais fait pareil honneur. Dites-lui, Drogman, qu'on ne me trompe pas impunément; que certainement il a tué pere & mere, & que je vais le faire pendre, s'il ne me dit pas la vérité. Effrayé de cette menace, le voyageur avoua alors qu'il avait été maître d'école à Dantzick, & qu'au bout d'un certain temps, il avait eu le malheur de donner lieu à des soupçons fâcheux; que les parens des enfans qui lui étaient confiés l'avaient griévement chicané; qu'à la fin les Magistrats s'étalent disposés à sévir contre lui d'une manière un peu chaude, que pour échap-

per à leur sentence, & bien informé qu'à Constantinople on ne faisait pas tant de bruit pour si peu de chose, il y était venu changer de coëfure, dans l'espérance d'être bientôt lui-même assez instruit pour contribuer aussi à l'éducation de la jeunesse Turque. Faites-lui faire sa profession de foi, repliqua le Visir, & menez ce Néophyte chez un tel Mollach pour qu'il pourvoie à son entretien; ils sont faits pour vivre ensemble, c'est un camarade que je lui envoie; mais qu'on charge l'Iman du quartier d'aller les instruire tous deux, & de leur apprendre qu'aucune religion n'a jamais toléré leur régime.

L'usage constamment suivi par les Empereurs Turcs de faire bâtir une Mosquée & de la doter, pour en fonder l'entretien, a tellement multiplié ces temples, que les emplacemens étaient devenus très-rares à Constantinople. Sultan Ma-

hamout avait pris le parti d'en faire construire une à Scutary : il mourut, & Sultan Osman la sit achever. Mustapha trouva cependant le moyen d'acheter dans sa Capitale un terrain assez vaste pour la Mosquée qu'il voulait y bâtir; ce Prince imagina pour suppléer aux habitations qu'il allait détruire, & pour doter la nouvelle Mosquée, de faire faire une jetée sur un bas-sond du rivage de la Mer de Marmora, près des murs de la ville, asin d'y former un nouveau quartier.

L'ignorance des architectes lutta longtemps & avec désavantage contre les vagues de la mer, & l'avarice qui apprend toujours à ses frais qu'il n'y a de vraie économie que dans les dépenses faites à propos, sur ensin contrainte de céder à la nécessité. Tout l'or que l'on avait prodiguée jusques-là ne servit à rien; il fallut recommencer sur de nouveaux frais & en venir aux encaissemens; ce dernier expédient réussit & l'ouvrage fut consolidé.

La plupart des Turcs propriétaires des maisons qu'on venait d'acheter pour placer la Mosquée, devinrent les locataires des nouvelles habitations, & les fermiers du nouveau temple, qui fut achevé sous le regne de son fondateur, L'intérêt ou le zèle religieux des propriétaires ne présenta à Mustapha aucune contradiction dans l'achat des maisons qui convenzient à l'exécution de ce plan. Sultan Soliman le plus grand Prince des Ottomans n'avait pas été si heureux dans une semblable circonstance; & ce trait m'a paru d'autant plus intéressant qu'il sussit pour donner une idée de la valeur légale des propriétés en Turquie.

L'emplacement de la Solimanie avait été décidé, & Sultan Soliman semblait

n'être menacé d'aucun obstacle dans les achats qui devaient lui en affurer la propriété; lorsqu'un Juif qui possédait dans le centre de ce terrain une maison de peu de valeur, refufa de s'en défaire à aucun prix. On eut envain recours à la prodigalité, cet Israélite fut inflexible, & son entêtement l'emporta sur son avarice. Tout ce qui environnait Sultan Soliman, accoutumé à voir plier l'univers devant ce Prince, applaudissait d'avance au spectacle de la maison du Juif détruite dans ses fondemens & du Juif lui-même traîné au supplice: mais heureux les Princes qui ne confondent point l'homme & le Souverain, ne croient pas pouvoir disposer de leur autorité pour satisfaire leur dépit perfonnel! heureux les Princes qui attendent que la justice ait prononcé dans leur propre cause, & dont l'ame est assez grande pour ne pas se contenter du

suffrage de ceux qui les environnent. Tel était Sultan Soliman; il descendit du Trône pour interroger la Lois: Un homme, écrit-il au Mufti, veut élever un temple à la Divinité; tous les Musulmans propriétaires du terrain qui doit former l'emplacement s'empressent de participer à cette bonne œuvre, en vendant leur maisons; un seul, & c'est un Juif, se refuse à toutes les offres: quelle peine mérite-t-il? Aucune, répond le Mufti : les propriétés sont facrées sans distinction d'individus, & l'on ne peut élever un temple à Dieu fur la destruction d'une loi aussi sainte. Elle est favorable au désir que le Juif a sans doute de laisser à ses enfans une propriété dont la valeur serait peut-être dissipée; mais on peut prendre ce terrain à loyer : c'est le droit du Souverain, toutes les fois qu'il a besoin d'une mai-

son. Il faut donc passer un contrat de

location pour le Juif & ses descendans; par ce moyen sa propriété demeure intacte, & l'on peut ensuite abattre la maison & bâtir la Mosquée, sans craindre que la prière des Musulmans y soit réprouvée: le setsa du Musti sut exécuté.

Aux fondations des Mosquées se joint ordinairement celles d'écoles publiques où les enfans du quartier vont apprendre à réciter leurs prières. Plusieurs gens riches sont aussi construire des sontaines & des Namas-Giack ', asin d'indiquer aux dévots Musulmans la direction de la Mecque. C'est sur-tout dans la campagne, où ce genre de luxe se développe avec profusion. La superstition a multipliée ces petites sondations; elles valent un grand nombre d'indulgences,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Terrain disposé pour faire la prière. Une pierre sur laquelle la profession de soi est ordinairement écrire, est orientée de manière à indiquer le côté de la Mecque, en même-tems qu'une sontaine y ser aux ablutions.

Celles dont les gens en place ont toujours besoin pour se sauver dans ce monde s'achètent un peu plus cher, & la nécessité où ils sont de se ménager la bienveillance du Grand-Seigneur, invite l'avarice, l'ambition & la crainte à des spéculations infinies, & dont les calculs font fouvent fautifs. Le plus économique lorsqu'il réussit, est sans doute de faire accepter au Grand-Seigneur une esclave qui lui plaise, & qui soit assez reconnaisfante pour employer son crédit en faveur de son premier maître. J'ai vu chez ma belle-mere une de ces Géorgiennes destinée par Asma, Sultane, au suprême honneur d'amuser Sa Hautesse, & je n'ai vu très-distinctement en elle, qu'une fille de 18 ans, médiocrement grande, extrémement forte, & qui pouvait passer pour une affez jolie fille de cabaret; elle

avait à la vérité de grands yeux noirs, dont la beauté, assez commune en Turquie, se serait distinguée par-tout ailleurs; mais ils étaient inanimés, & le surmé qui les noircissait n'y ajoutait rien d'agréable.

Je ne veux pas encourir le reproche de négliger des détails sur cette drogue si fameuse & si usitée dans toute l'Asie; c'est une poudre noire impalpable & tellement volatile qu'elle s'attache d'une manière veloutée fur un fil de laiton fixé au bouchon du flacon qui la contient. L'art de s'en servir consiste à tirer ce fil de laiton, auquel le bouchon fert de manche', fans qu'il touche les bords du flacon, ce qui le dégarnirait de la poudre noire dont il s'agit. On applique l'extrémité de cette aiguille dans le coin intérieur de l'œil, en y appuyant les deux paupières, & ensuite on la retire doucement vers la tempe, afin de laisser endedans dedans des cils, deux raies noires, qui donnent à de beaux yeux, un air dur qu'ils n'avaient pas, & que les Turcs prennent pour un air tendre.

Ce qui paraîtra bien plus extraordinaire, c'est que les hommes eux-mêmes, & sur-tout les vieillards, ont aussi cette coquetterie. L'usage du surmé est presque général. Il est vrai qu'on lui attribue la vertu de fortisser la vue; mais il est plus certain que l'esset du surmé ne la satisfait pas'.

Cet usage est moins commun dans le peuple, & semble appartenir plus particulièrement à l'opulence, & à une sorte d'inaction nécessaire à ce genre de beauté; on sent en effet que cette poudre impalpable placée avec précaution sur le bord des paupières, s'étendrait désagréablement par une transpiration forcée. Cependant le peuple, cette partie toujours la plus nombreuse, dont le travail impose à la richesse paresseule un tribut journalier, a aussi sa manière de se décorer. Elle consiste, ainsi que chez presque toutes les Nations sauvages, à se couvrir les bras & les jambes; quelquesois la poitrine de signes dessinés par des piquûres; & qui frottés, avant d'être cicatrisés, avec quelque couleur, retient celle qu'on y fair pénétrer. La couleur bleue qui

I. Partie.

## 178 MÉMOIRES

Tout ce qui peut contribuer à l'entretien de la beauté, ous uppléer à son désaut est sais dans ce pays avec une avidité extrême, & les Chiotes sont à Constantinople en possession de ce charlatanisme. Jamais leur art de rendre la peau fraîche n'a cependant éloigné le moment où elle doit cesser de le paraître: on pourrait même les accuser de hâter la destruction de la beauté en Turquie, si l'usage immodéré des bains d'étuves ne la détruisait pas encore plus essicacement que le sulimé.

résulte de la poudre à canon, est la plus commune. Les préjugés semblent aussi sournir le plus grand nombre des sujets de ce bizarre tableau; les noms de Jésus & de Mahomet distinguent le Chrétien & les Turcs que le même travail réunit. La galanterie a aussi sa part dans ce genre de décoration, & l'on voit souvent des vers amoureux, mélés avec quelques passages du Coran; mais le genre de cette galanterie, n'est pas toujours assez prononcé pour que l'on ne puisse s'y méprendre.

Le Sulimé est une espèce de fard pour blanchir la peas, ce dont l'effet est sur-tour de la rendre Juisante.

# DU BARON DE TOTT. 17

La construction de ces bains doit être. décrite, afin d'en calculer les résultats, après en avoir examiné les effets.

Deux petites chambres bâties en brique, revêtues en marbre ou en stuc, se communiquent,& sont chacune éclairées par de petites coupoles percées en échiquier. Ce petit édifice est ordinairement joint à la maison par une chambre où l'on se déshabille. Des doubles portes en chassis, garnies de feutre, ferment la première & la seconde partie de l'étuve. Une voûte souterraine, dont l'ouverture est extérieure, sert de foyer. Cette voûte répond à la pièce du fond & échausse sur-tout une chaudière placée immédiatement sous le marbre du plancher de l'étuve, au plafond même de la voûte inférieure, où l'on entretient un feu de bois de corde; des tuyaux, disposés dans: l'épaisseur des murs, partent de l'intérieur de la chaudière & s'élevent en

dehors de la coupole, pour évaporer l'eau que l'on tient dans une continuelle ébullition. D'autres tuyaux qui partent d'un réservoir, sont également contenus dans la mâçonnerie & sournissent de l'eau froide dans l'intérieur, par le moyen de robinets placés à côté de ceux qui donnent de l'eau chaude. De petites estrades de bois bien poli sont disposées pour s'y asseoir, & des rigoles taillées dans le marbre servent à l'écoulement des eaux que l'on verse.

Ces bains particuliers, toujours échauffés vingt - quatre heures avant qu'on en fasse usage, sont portés par cette méchanique à un tel degré de chaleur, qu'après s'être totalement dépouillé dans la chambre extérieure, & avoir chaussé des sandales de bois très-élevées pour ne pas se brûler les pieds sur les marbres du plancher, on ne peut cependant pénétrer dans la première pièce, qu'après

avoir laissé un moment dilater ses poulmons entre les deux premières portes; cela fait, on ne peut encore pénétrer dans la seconde étuve, sous laquelle se trouve le véritable foyer, sans prendre la même précaution; & l'on peut assurer que l'air de cette pièce est à celui de la première, comme ce dernier est à l'air extérieur. Une transpiration subite, & qui ruisselle par tous les pores, est aussi l'effet qu'on éprouve d'abord en y entrant; mais la violence de cette chaleur, & celle de ses effets n'empêchent pas que les femmes ne restent dans ces bains jusqu'à cinq & six heures de suite, & qu'elles n'y reviennent très-fréquemment.

Celles qui n'ont pas de bains particuliers vont aux bains publics; ils font toujours prêts & disposés de manière à contenir une grande quantité de monde. Quelques femmes un peu plus délicates & plus scrupuleuses que d'autres, prennent cependant le bain pour elles seules & s'y rendent avec des amies particulières; pour completter la sête, elles y sont porter leur dîner; l'attrait d'une plus grande liberté, celui de converser tout le jour ensemble, suffit sans doute pour les dédommager d'avoir simal choisi le lieu de la scène.

Des baigneuses nommées Telleks, la main passée dans de petits sacs de serge frottent la peau jusqu'au desséchement. Elles se servent aussi d'une argile trèssine, pétrie avec quelques seuilles de rose, & desséchée ensuite au soleil; comme d'une espèce de savon pour en frotter la tête, en y versant de l'eau chaude avec de grandes tasses de métal. Les chaveux des semmes ainsi nétoyés & parsumés, sont ensuite réunis en une infinité de petites tresses.

#### DU BARON DE TOTT. 18

On ne retrouvera pas dans cette description les perles, les diamans, les riches étoffes & tous les agrémens dont Milady Montagu s'est efforcée de parer ces bains. On croira difficilement aussi que cette Dame y soit réellement entrée toute vêtue comme on le lui a fait assurer '. Ce qui est très-certain, c'est qu'un trop grand usage de ces étuves ouvre à la fin les pores au point de les rendre sensibles à l'œil. Il est également sûr qu'une dilatation des fibres aussi forcée, en altérant les formes, amène la décrépitude avant la vieillesse.

Ces bains publics répandus en très-

Dans la nouvelle édition des lettres de cette Dame, on assure cependant que tout ce qu'elles contiennent a été vérissé. Il semble que cette assertion de l'Éditeur devroit être accompagnée de preuves & d'autorités. Mais le Public m'est jamais difficile sur les erreurs qui l'amusent, l'intérêt qui perçoit ce tribut, n'est pas plus scrupuleux, & ceux qui n'aiment que la vérité doivent se borner à la présenter sans se charger de la désendre.

# 184 MÉMOIRES

grand nombre dans tous les quartiers de la ville, servent aussi aux hommes; mais à des heures dissérentes de celles qui sont destinées aux semmes. Un homme qui oseroit tenter d'y pénétrer lorsque les semmes y sont rassemblées, serait sévèrement puni de son entreprise, quand même il aurait le bonheur d'échapper aux coups de tasses ', de sandales ' & de pestemals mouillés '. Les semmes Turques sont sur-tout inexorables, quand l'audace d'un homme n'a d'autre objet que celui de les insulter; mais on ne pourra sans frémir jetter un coup-d'œil

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tasses, mot Turc dont la prononciation & la signification sont absolument françaises.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sandal, ce mot a encore le même rapport avec notre langue, c'est une semelle de bois que le pied chausse au moyen d'une courroie qui l'embrasse; mais il y a cette différence qu'en Turquie les sandales sont montées sur deux traverses de bois élevées de cinq à six pouces.

<sup>: 3</sup> Pestemal, est un morceau d'étosse, soie & coton, que la pudeur s'est réservé dans les bains.

fur les suites funestes de l'abandon aveugle auquel elles se livrent quelquesois.

Je ne parle point de ces femmes dont les charmes sont si souvent vendus à prix, & dont j'ai rencontré quelques cadavres mutilés dans les environs de Constantinople. La cruauté des hommes qui les assassinent pour s'épargner la peine de les payer, ou même le danger d'être arrêtés, en les ramenant à la ville, est une de ces atrocités que l'avarice ou la crainte peuvent expliquer. Mais je parle des femmes d'une condition plus relevée, qu'une force irrésistible domine & qui s'échappent furtivement de leur prison. Ces infortunées emportent toujours leurs diamans avec elles, & croient ne rien avoir de trop précieux pour celui qui les accueille. Le penchant funeste qui les aveugle ne leur permet pas d'appercevoir que ces richesses même deviennent la cause de leur perte. Les scélérats

qu'elles vont trouver ne manquent guère de les punir de leur témérité au bout de quelques jours & de s'assurer la propriété de leurs essets par le crime le plus monstrueux, & que le gouvernement s'empresse le moins de punir. On voit souvent flotter les corps dépouillés de ces malheureuses dans l'intérieur du port sous les senêtres de leurs meurtriers, & ces redoutables exemples si capables d'intimider les semmes & de calmer une semblable sureur ne les essraient, ni ni les corrigent.

C'est dans la vue d'empêcher que ces désordres ne deviennent plus fréquens pendant les sêtes solemnelles, & les réjouissances publiques, que le Gouvernement interdit alors la sortie des semmes.

La grossesse annoncée dans le Sérail touchait à son terme, tous les préparatifs de sêtes étaient achevés, & l'on n'atten-

dait plus que l'ordre du Gouvernement pour les commencer.

Je n'ai sçu avec quelque certitude, que depuis mes liaisons avec les Turcs, ce qui se pratique dans l'intérieur du Sérail à l'occasion des naissances, & je place ici ces détails pour n'y plus revenir.

Aux premières douleurs, le Visir, le Musti, les grands Officiers & les Chess des Corps Militaires sont mandés au Sérail pour y attendre le moment de l'accouchement dans la salle du sopha: c'est ainsi qu'on désigne la pièce intermédiaire, qui sépare la partie du Sérail qu'on nomme le Harem du reste des bâtimens que le Grand-Seigneur occupe avec sa maison.

Douze petites pièces de canon du

<sup>\*</sup> Cette pièce se nomme chen les particuliers le Mabein odassi, & ce mot traduit sittéralement veut dire la Ghambre intermédiaire.

calibre d'un quarteron, & qu'on nomme les pièces du sopha, sont rangées dans cette chambre qui a vue sur la mer. Il y a aussi une batterie de pièces Suédoises située à mi-côté dans le bois de Cyprès qu'on nomme fort improprement les Jardins du Sérail, & les murs de Bysance qui servent d'enceinte au Palais sont bordés en dehors d'une monstrueuse artillerie qui se croise avec celle de Tophana, située vis-à-vis de l'autre côté du port.

Aussitôt après l'accouchement, le Kislar-Aga sortit du Harem avec l'enfant; c'était une Princesse, il vint la présenter aux grands Officiers qui dressèrent acte de sa naissance & de son sexe, après quoi les pièces du sopha sirent leur salve qui ne pouvant guère être entendue que par la batterie à mi-côté sut répétée par celle-ci & suivie de celle de la pointe du Sérail & de Tophana. A ces dissé-

DU BARON DE TOTT. 189 rentes salves succédèrent celles de la Douanne, de la Marine & de la Tour de Léandre!

Les crieurs publics annoncèrent aussitôt ceté vénement & la Sultane, qui ve-

13 Cette tour firuée fur un rocher isolé en face de Constantinople & plus près de Scutari que de la Capitale, est appellée par les Turcs Kis-coulessy ( la tour de la fille ). Ils prétendent qu'elle a long-tems servi de prison à une Princesse Grecque. Le nom que les Européens lui donnent, ferait présumer qu'autrefois on la regardait comme la demeure de Héro; mais il faut une circonspection extrême dans ces sortes de conjectures, pour éviter le ridicule & même l'absurdité. Des Voyageurs ont placé une colonne de Pompée à l'embouchure de la mer Noire, où cet illustre Romain n'a jamais été. Ils ont appellé du même nom, une autre colonne qui se voit à Alexandrie & que très-certainement Pompée n'a jamais fait élever, & pour revenir aux environs de Constantinople, on voit sur les bords du Pont-Euxin une tour antique, restée parmi les débris de plusieurs autres de même construction, lesquelles bâties en ligne de distance en distance, servaient jadis à signaler les batteaux cosaques dont on redoutait les pirateries sur les bords de la mer. Noire. Cette tour isolée manquait de nom dans ce pays d'ignorance & de barbarie, & nos Européens qui ont la manie opposée de vouloir tout savoir & tout expliquer. l'ont nommé la tout d'Ovide.

nait de naître fut proclamée Eibedoullach. Dieu donnée. On ordonna en même-tems les réjouissances dont la durée fut fixée à sept jours sur terre & trois sur mer, ce qui ne s'était encore pratiqué que pour la naissance d'un Prince; mais on trouva convenable d'accueillir ainsi le premier enfant qui naissait après deux règnes stériles. Ces fêtes satisfaisaient fur-tout au besoin extrême qu'on avait de s'égayer, & quoiqu'elles fussent trèsdispendieuses & très à charge au peuple. les Marchands même se consolaient d'être obligés de fermer leurs boutiques, parce que le despotime devait également fermer la sienne.

En effet, tous les instrumens de la tyrannie qui ne servent d'ordinaire qu'à opprimer l'humanité, semblent servir uniquement à protéger la licence dans ces tems de réjouissances publiques. On voit renaître à Constantinople ce qui se pratiquait dans l'ancienne Rome au tems des Saturnales. Il est permis aux Esclaves de respirer, de s'égayer devant le Maître, & même de s'égayer à ses dépens; de nouveaux acteurs s'emparent de la scène, on offre aux Grands le spectacle de leurs propres ridicules, & ces Grands consondus avec le peuple sont contraints par l'usage d'en rire eux-mêmes, ou du moins de paraître s'en amuser.

Au reste on doit concevoir qu'un Gouvernement qui semble étousser la joie par sa nature, ne peut la forcer à paraître qu'en disparaissant lui-même; & la pauvre humanité toujours facile a tromper, toujours prompte à se faire une illusion slatteuse, lorsqu'elle perd de vue ses tyrans, prosite d'un instant de relâche pour saisir cette lueur faible & passagère de sélicité.

Les Grecs sur-tout naturellement gai & bruyans se livrent dans ces occasions à toute l'intempérance de la joie, & passent rapidement de l'oppression au bonheur, de l'humiliation à l'insolence.

Examinons présentement la décoration de ce nouveau théâtre, & mettons les acteurs en scène.

Des poteaux plantés à trois ou quatte pieds de distance devant les boutiques & fur le bord des trotoirs qui prolongent les deux côtés de la rue, sont réunis à leur extrémité supérieure par des arceaux qui joignent aussi les maisons. Cette petite charpente recouverte ensuite en branches de lauriers, mêlées de papiers frisés de différentes couleurs, forme des berceaux auxquels on suspend des feuilles d'oripeaux, que le moindre vent agite avec bruit, leur surface brillante réfléchit, la lumière des lampes de verre & des lanternes colorées dont on garnit tout l'édifice. Les portes des particuliers sont également décorées avec

une recherche proportionnée à l'importance ou à la vanité du propriétaire; mais les maisons des Grands offrent dans leur décoration le plus grand excès de magnificence. Les rues qui y aboutissent font recouvertes, jusqu'à une certaine distance, en berceaux assez élevés pour que les lampes & les découpures ne gênent point le passage des gens à cheval: on conduit ces portiques ainsi décorés jusques dans les cours intérieures des Palais, & là des salles construites exprès, richement meublées, éclairées par une quantité de lustres dont la lumière se répète dans un nombre infini de miroirs, présentent aux curieux un point de repos dont le maître fait les honneurs suivant la qualité des personnes qui s'y arrêtent. D'autres se bornent à faire meubler le dessous de leur porte dont les deux battans ouverts, invitent à s'y arrêter & à prendre une tasse de café ou d'autres rafraîchissemens que le maître ordonne toujours, & que ses gens s'empressent de distribuer.

La porte du Visir & celle du Jéniffaire Aga ' sont sur-tout remarquables par la somptuosité des décorations & par la profusion des colifichets qui y sont bisarrement mêlés aux ornemens les plus riches. On ne peut voir sans étonnement cette salle du Divan, ce Tribunal redouté & l'essroi de la nature, paré pour quelques jours, ne présenter que des images riantes.

Des lanternes tournantes sur lesquelles on a peint des figures ridicules, & souvent obseènes, mêlées avec des trans-

point de reper dont le mai

Puchu Capoussi & Aga Capoussi, la porte du Pacha & la Porte de l'Aga, désignent l'hôtel du Visir & celui du Général des Jénissaires. Un homme du peuple, ou même un homme inférieur à celui dont il parle, dit aussi, j'ai été, ou j'ai servi à la porte d'un tel; mais le terme de Capou ou Capi (porte), prononcé seul, désigne toujours le Palais du premier Ministre, le lieu ou l'on traite toutes les affaires.

parens où sont écrits le nom de Dieu; ses attributs, le chiffre du Grand-Seineur ou quelques jeux de mots; des morceaux de miroirs taillés en soleil; pour donner de l'éclat à ces illuminations, amusent la multitude dont l'affluence ne tarit pas. Les gens les plus graves par leur âge & l'importance de leur emploi, n'en sont pas moins sensibles à ces imitations triviales & puériles. J'ai vu un

L'envie d'obliger un Turc de mes amis, m'avait engagé à porter à son fils un assez joli colifichet, l'ensart se plaisait fort avec moi, & je me faisais une sète du plaisit qu'il assart le ross rallentir sa marche, entrer gravement, regarder mon présent avec une indifférence réstéchie, s'asseoir de l'air du monde le plus sérieux & se concentrer tristement dans son petit orgueil. Bientôt après arrive le grand-père, & par un contraste singulier, le vieillat d's récrie sur la gentillesse de l'ouvrage, s'établit sur le tapis pour le mieux considérer, le retourne, l'examine par tout, s'en amuse & sinit par le briser. Cette scène me parut d'abord étrange; mais une plus longue habitude en Turquie m'apput depuis tout ce qu'elle avait d'instructif & de piquant pour un observareur.

petit Palais construit par un Européen avec des rognures de verre & de la colle de poisson, acheté mille écus par le Visir pour figurer dans sa boutique.

Tant de profusion chez les Ministres & les Grands porterait sans doute à croire que dans cette circonstance, l'il-lumination du Sérail efface toutes les autres.

Un cordon de lampes décorent la première porte & quelques lanternes colorées éclairent les passans que la curiosité dirige vers la porte qui sépare les deux cours. Cette porte est ainsi que la première entrée fort mesquinement éclairée; mais cependant assez pour faire distinguer de vieux drapeaux, de grandes haches, quelques boucliers; des masses d'armes, des ossemens de poissons qui passent pour des os de géants & quelques autres objets de pareille importance '; mais

Dans cette première réjouissance on avait joint à ces

la porte de la falle d'armes qui se trouve à gauche en entrant dans cette cour, offre dans le genre des anciennes armures des choses vraiment curieuses à voir . La monnaie plus agréablement décorée présente un tableau tout à fait différent. Un nombre infini de lampes se résléchissent dans une tapisserie de piastres , d'Iselottes , de paras , & de sequins tout neufs, qui forment différens dessins.

trophées une vieille mître d'Evêque suspendue à la clef de la voûte.

La pièce la plus remarquable de ce dépôt est une catapule; c'est peut-être la seule qui existe, mais les Turcs en font si peu de cas que ce n'est qu'en parcourant l'intérieur de ce magasin que j'y ai découvert par hasard cette précieuse antiquité ensevelie sous un tas de décombres. Ce magasin d'armes était autresois une Eglise Grecque.

<sup>2</sup> Monnaie équivaut à 3 liv.

<sup>3</sup> Piece de trente paras, 2 liv. 5 f.

<sup>\*</sup> Petite pièce d'argent valant 6 deniers.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Pièce d'or : il y en a de plus ou moins de valeur, & les plus connus dits Zéremapouls valent aujourd'hui 9 liv. en observant cependant la différence de 20 pour cent, que les monnaies du Grand-Seigneur perdent par le change du commerce avec l'Europe.

C'est aussi le seul endroit du Sérail où les curieux soient passablement accueillis par le Zarp-hana-Eminy 1. Si tout annonce dans la ville que le Despotisme a laissé le champ libre aux plus grands excès d'une joie santastique, on sent également à l'aspect vraiment lugubre de la première cour du Sérail, que l'intérieur de cette sormidable enceinte est encore l'asyle impénétrable où le Despotisme dans un loisir inquiet, attend le moment de dissiper cette ivresse de liberté momentanée qui anime tous les individus.

On ne peut en effet confidérer la gaieté excessive du peuple, que comme un accès de frénésie, capable d'allarmer le Despote, s'il en permettait la durée, J'ai déja dit que les Grecs se distinguaient sur-tout par leur joie insolente & effrénée. Cependant les Juiss toujours occupés du commerce, toujours tourmentés

Intendant de la monnaie.

par la soif du gain, après avoir tiré tout le parti possible de la fabrication & de la vente des lanternes, vont ensuite débiter des bouffonneries à la porte des Grands où l'on distribue des paras à tous les baladins qui s'y arrêtent.

Plusieurs gens en place établissent devant leur hôtel des comédies à demeure, dont les sujets variés, mais toujours du genre le plus indécent, sont joués à la grande satisfaction du public. Au reste si les mœurs sont peu ménagées dans ces divertissemens, le Gouvernement ne l'est pas davantage. On voit à chaque instant des troupes de Grecs & de Juifs représenter les différentes Charges de l'Empire & en exercer les fonctions, de manière à les tourner en ridicule. Dans cette fête dont je fus témoin, le costume du Prince lui-même, & celui de toute sa suite ne sut point respecté. Une troupe de Juifs eut l'audace de le

contrefaire; il est vrai qu'on ne tarda pas à réprimer l'infolence de cette imitation, elle sut interdite: mais on laissa jouer le grand Visir, & dès-lors aucune charge ne sut épargnée.

J'ai vu entr'autres un faux Stambol Effendissy, auquel on laissait exercer tranquillement une justice distributive affez sévère. Le hasard le sit rencontrer avec le véritable, ils se saluèrent réciproquement avec beaucoup de gravité, & continuèrent chacun leur route. Une autre troupe qui imitait le Jénissaire Aga sut s'emparer de l'hôtel de ce Généralissime pendant qu'il était à faire sa ronde, & ses gens traitèrent le masque avec autant de distinction que s'il eût été leur maître. A ces plaisanteries succédèrent d'autres sacéties encore moins aimables & qu'on ne réprima pas davant

Lieutenant de Police de Constantinople.

tage. De prétendus Officiers des Ponts & Chaussées suivis de paveurs, dépavaient la porte des particuliers qui ne se rachetaient pas à trop bon marché. D'autres masques sous l'accoutrement de pompiers, rançonnaient d'une autre saçon; en un mot, on jouait les vexations de tout genre, & pour les bien jouer on les imitait au naturel. A la fin tout cela devenait onéreux & très-incommode; mais le terme, expiré, le bâton reparut & tout rentra dans l'ordre!

Le Despotime sut cependant contraint de respecter encore la liberté pendant les trois soirées destinées aux seux d'artisses sur mer.

r Les Besestins offrent dans les Donanemas le coup-d'œil le plus riche. Celui des Jouailliers est sur-tout éclatant en pierreries, que les marchands y étalent, & ces marchés couverts sont ce qu'il y a de plus curieux & de plus véritablement magnisique, Les Tcharchis autres marchés, où toutes les drogueries sont rassemblées, m'ont aussi paru passablement décorés.

Le corps de la Marine, celui des Dgébedgis', & le corps de l'Artillerie s'étaient préparés à fournir chacun un feu d'artifice pour trois nuits consécutives. De grands radeaux traînés au milieu du port en face de Yalikiosk', où le Grand-Seigneur devait se rendre, furent disposés pour offrir le spectacle consolant de la prise de Malte, où celui de quelques combats dans lesquels les Mahométans battent toujours infailliblement les Chrétiens. Beaucoup de pétards, encore plus de fumée & si peu de feu, qu'à peine dans les beaux momens, on distingue les murailes du château de Carton qu'on attaque, ne donnent pas une grande idée du génie des Artificiers. Ils n'ont pas

<sup>2</sup> Dgebedgis, ce corps ne peut être affimilé à aucun des nôtres. Son service est d'avoir soin des armes, des poudres & de tous les ustensiles de guerre qui se conservent en magasin.

Le Kiosk de la Marine, il est situé en dehors du Sérail sur le bord de la mer, & sert à toutes les cérémonies relatives à la stotte, ainsi qu'au débarquement & à l'embarquement du Grand-Seigneur.

non plus de merveilleux succès dans l'art de tirer des susées d'honneur. Le plus grand nombre de ces susées après avoir langui sur le chevalet, vonts'étein dre dans la mer, avant que la garniture ait le tems de prendre seu.

Les fusées de gerbe, plus légères & mieux proportionnées s'élèvent un peu davantage; mais la plupart s'allument lentement, faute d'avoir bien disposé les mêches, & se dirigent d'une manière très-irrégulière ; il faut pourtant convenir que ces défauts même donnent aux bouquets d'artifice des Turcs un air de profusion & une durée qui les rend fort agréables; l'applaudissement n'est cependant général qu'au moment où les malheureux Grecs ou Juifs, loués pour porter un habit à l'Européenne & défendre l'affaut avec quelques ferpentaux dont la provision s'épuise bien vîte, sont affaillis, culbutés & accablés en raison

de leurs vêtemens de tous les coups de poing que le droit de la guerre autorife, & que leur qualité d'infideles ne leur permet pas de rendre.

Le plaisir d'affommer les Chrétiens est pour les Turcs un si grand régal, que les favoris de Sultan Mahamout, d'ailleurs gens fort aimables, n'imaginèrent rien de mieux pour amuser leur Maître dans une fête qu'ils lui donnèrent dans l'intérieur du Sérail : ils trouvèrent aussi le sujet si simple & si naturel qu'ils n'hésitèrent pas à faire prier les Ambassadeurs Européens de prêter leur garde-robe. On fit endoffer ces habits à des Juifs toujours destinés à être battus & toujours prêts à se laisser battre quand on les paie. Tous les courtifans du Grand-Seigneur convinrent aussi que jamais cette canaille n'avait mieux gagné son argent que ce jour-là. Passe pour les Juiss assurément; mais fallait-il prêter des habits, & nos Européens n'auraient-ils pas dû fentir l'inconvénient qu'il y a toujours à se laisser représenter d'une manière ridicule.

Les réjouissances étaient à peine terminées qu'on annonça une nouvelle grossesse; elle donna naissance à Sultan Sélim, & la Princesse Eibed Oullah son aînée sut mariée à l'âge de six mois à un Pacha sixé dans son Gouvernement, qu'on avait plus d'envie de dépouiller que de favoriser, & qui sentit aussi bien plus vivement la nécessité d'envoyer annuellement cent mille piastres pour l'entretien de sa jeune épouse, que l'honneur d'une aussi belle alliance.

Melek Pacha éprouva aussi dans ce genre un désagrément qui dut lui paraître encore plus sensible. Jeune, aimable & parvenu à la place de Capitan-Pacha<sup>2</sup>,

on distingue on ic Seese de

<sup>&#</sup>x27; Capitan Pacha, en mer cette dignité est la même que celle d'Amiral; mais elle ne peut lui être assimilée, lorsque la flotte est désarmée. Cette charge ne donne que le rang de

il jouissait tranquillement dans son intérieur du plaisir de n'avoir qu'une seule semme qui sixait tous ses soins dont il était tendrement aimé. La bienveillance de son Maître venait de l'élever à la dignité de Visir', & rien ne manquait à son bonheur, lorsqu'une sœur du Grand-Seigneur, veuve pour la sixieme sois, le vit passer dans une cérémonie publique. Frappée de la bonne mine de Mellek, cette vieille Sultane le demanda à son frere, qui sur le champ sit signifier à l'Amiral qu'il l'honorait

Pacha à deux queues. Elle est cependant occupée quelque sois par des Visirs du banc, c'est-à-dire des Pachas, qui par leur rang portent le même bonnet que le Grand Visir, & siégent au Divan du Grand-Seigneur pendant qu'ils habirent Constantinople.

fenterinnine a jeune escule, que

r On appelle Visir tous les Pachas à trois queues. Il ne faut donc pas confondre cette dignité avec celle de Grand-Visir. Celui - ci est distingué par le Sceau de l'Empire ; le cachet du Grand-Seigneur. Il possède le premier instrument du Desporisme. On le nomme par cette raison Visir Asem, le Grand Visir.

de son alliance. Ce fut un coup de soudre; mais il n'y avait pas de reméde, & Mellek sur sorcé de congédier sa semme sur le champ: elle ne survécut que peu de jours à son malheur; & le Pacha plus courageux ou moins sensible se résigna; il continua de plaire, il plut même au point que le Grand-Visir, pour se débarrasser d'un concurrent dangereux, sit donner à Mellek un Gouvernement qui le débarrassa luimmême des empressemens de sa vieille Princesse.

Sultan Mustapha continuait à s'occuper des finances en dépouillant soigneusement les comptables & en s'apropriant par la voye des confiscations ce que les prévaricateurs avaient volé dans

Mantagha

nea yan tanifish nest your graffs for refler a fewerding

On a déja vu que les Sultanes ne peuvent fortir de Conftantinople. Le Despotisme craint sans doute qu'en les laisfant s'éloigner avec leurs maris, l'enfant mâle qui naîtrait échappat à ses coups.

l'Empire. Déja Sa Hautesse jouissait de la satisfaction d'avoir completté plusieurs hasnés ', & de les avoir mis sous le scellé, mais c'était peu de chose encore au gré de sa passion dominante, il résolut d'attenter à la fortune du Pacha de Bagdat. La conduite indépendante de ce Gouverneur offrait à la vérité plus d'un prétexte au désir de le dépouiller; mais il était plus aisé de prononcer cet arrêt que de l'exécuter: la richesse & l'éloignement sont de grands moyens de désense.

Mustapha

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hasné veut dire trésor, & se dit de la totalité du trésor du Souverain; mais ce mot s'emploie aussi comme expression numéraire, & dans ce cas il désigne dix mille bourses, qui, à la différence près du change, valent quinze millions; & c'est lorsque cette somme complette est rassemblée dans des cosses qu'on y met le scellé comme on ferme un sac de 1200 liv. Mustapha prenait un tel plaisir à cette occupation qu'il sacrissait tout pour grossir son trésor. Il sit vendre à l'encan beaucoup de bijoux, & même il envoya à la monnaie tout ce qui lui sut donné par la Cour de Dannemark en vaisselle d'or ou d'argent, lors de la conclusion de son Traité avec la Porte.

Mustapha se statta cependant de surpendre son sujet qu'il n'espérait pas de dompter: un Gapidgi-Bachi, porteur en apparence d'un témoignage de bienveillance, mais essentiellement muni d'un ordre adressé aux juges du Divan de Bagdat, pour abattre la tête du Pacha, se rendit auprès de lui : de son côté le Gouverneur attentis à tous les émissaires de Constantinople, & connaissant assez les successeurs à l'Empire Grec, pour

r Capidgi-Bachis: espèce de Chambellas qui prennent sous le bras ceux qui sont admis à l'audience du Grand-Seigneur & les conduisent devant sa Hautesse. Ils sont aussi chargés de toutes les commissions extraordinaires qui ont pour objet l'exécution des ordres du Sultan, de quelque nature qu'ils soient. Rassemblér des vivres, lever des troupes, confirmer un Pacha, jui soutirer de l'argent, sui couper la tête avant de le dépouiller, ou après l'avoir dépouillé de ses richesses; en conduire un autre en exil, souvent l'empoisonner en route, usur cela est du ressort des pidgis Bachis; c'est le casuel de leut emploi. Les Salachors, (Ecuyers) sont employés aux mêmes sonctions dans des rapports plus subalternes, & se plus on le moins d'adresse dans l'exécution des ordres dont ils sont porteurs, décide de leur avancement.

les craindre eux & leurs présents 1, fit visiter le Capidgi avant de l'introduire au Divan, trouva l'ordre secret dont il était porteur, lui fit couper la tête & envoya cette tête au Grand-Seigneur pour toute réponse. D'autres tentatives ne furent pas plus heureuses, & ces exemples imités par d'autres Pachas moins riches & moins éloignés que celui de Bagdat, encouragèrent à la résistance, & réduisirent la Porte à la seule ressource d'assassiner ou d'empoisonner ceux de ses Officiers qu'elle voulait punir. Dans ce cas l'émissaire déguifé de fon mieux & muni d'un ordre qu'il tient bien caché, tâche d'approcher le proscrit, choisit, s'il se peut, le moment du Divan, saisit l'instant de tuer son homme, présente son ordre, & ne court plus de danger, s'il a été affez adroit pour ne pas manquer fon coup.

<sup>&#</sup>x27; Timeo Danaes & dona ferentes.

## DU BARON DE TOTT. 211

Voilà ce qu'on appelle une justice éclatante; mais le poison demande moins de courage, & l'on commence à le présérer pour cette raison.

Ceux des Pachas ou autres vexateurs qui par une rétribution habituelle d'une partie de leurs rapines, favent affouvir l'avidité de la Sublime Porte, jouissent de la portion qu'ils fe réservent avec une sorte de sécurité; mais ils ne préservent leur fortune après leur mort qu'en la confiant à celui qui gére leurs affaires on à quelque homme, fur la probité duquel ils croient pouvoir compter. Cependant ces fidei - commis exposent à de terribles dangers, & la crainte de se perdre, ou du moins celle de perdre sa propre fortune, portent souvent à l'infidéfiré. On pourrait peut-être ajouter à ces motifs la tentation si naturelle de s'approprier les biens du défime dans un pays où le mot d'honneur &

celui de probité sont à peine connus.

On jugera parfaitement des procédés du Gouvernement Turc en matière de fuccession par la manière dont le fisc compta avec les gens d'affaires de Rakub Pacha, qui depuis long - temps avait épousé une sœur du Grand-Seigneur.

Ce Visir, célebre par l'activité de son ame, l'atrocité de son caractère, & la finesse de son esprit, mourut en place, & dans ce période de crédit qui semblait ne laisser aucun motif d'inquiétude à ses gens d'affaires; mais sa fortune les rendait comptables, & les calculs exagérés de Sultan Mustapha pouvait les montrer coupables. Cependant le scellé sut apposé au nom de Sa Hautesse, qui se réserva l'examen de la succession.

Un Turc revêtu de la charge de Trésorier du seu Grand - Visir, sur arrêté à l'instant du scellé, ainsi qu'un Arménien qui avait été constamment le Banquier de ce Ministre; ces deux mal-

## DU BARON DE TOTT.

212

heureux enchaînés dans les prisons du Sérail, éprouvaient à chaque instant la terreur de la mort que leurs gardiens se plaisaient à leur inspirer. On leur faisait payer leur nourriture au poids de l'or, & les moindres facilités, les moindres adoucissemens leurs étaient vendus au prix le plus exorbitant. Ensin ils rendirent leurs comptes, & l'examen que le Grand-Seigneur prit la peine d'en faire lui-même, ne servit qu'à prouver leur innocence, mais l'avidité trompée par cet examen, eut recours aux tourmens pour obtenir l'aveu d'un sidéi-commis qui n'existait pas.

Le Bostandgi - Bachi fut chargé de cette horrible vexation; les délations les plus calomnieuses furent écoutées. On supposa des sommes énormes passées secrétement dans leurs mains, & la question la plus cruelle sur employée toujours sans fruit, quant à la décou-

verte de la vérité, mais utilement pour l'avarice du Prince qui engloutit la plus grande partie des richesses que l'Arménien tenait du commerce de son pere. Le Trésorier éprouva le même sort, & fut contraint de racheter sa vie au prix de toute sa fortune, après avoir fubit les tourmens les plus cruels.

Telle est la justice que le despote exerce légalement sans doute, puisqu'aueune loi ne réclame contre ces atrocités & que l'habitude de les fouffrir, étouffe jusqu'à la plainte.

Voyons actuellement la justice rendue dans les tribunaux Turcs, fur un code écrit, révéré par l'opinion & commenté par des magistrats départis à cet effet. Et vous qui justement touché des inconvéniens & de la multiplicité de nos formes judiciaires, avez ofez dire, fans pouvoir assurément le penser, que la justice chez les Turcs était préférable à la nôtre; examinez avec attention le tableau que je vais vous offrir, & si vous en avez le talent, tâchez d'indiquer quelques remédes à la surabondance qui nous nuit, corrigez notre intempérance, mais ne nous vantez pas la famine.

Le Grand - Seigneur est en même temps le successeur au Califat & le chef du Gouvernement militaire; son despotisme est établi sur le Coran, & l'interprétation de ce livre, est exclusivement attribuée au corps des Ulemats; tout doit être soumis à la loi, tout doit obéir au Souverain. Ces deux pouvoirs ont la même source; on apperçoit déja le choc & les débats qui doivent naître entre deux puissances, dont le droit est égal, & dont les intêrets sont diffé. rens: on voit également que le pouvoir de se nuire les réunit souvent, & les contraint à des égards & des ménagemens réciproques.

En effet si les Ulemats peuvent saire parler la loi à leur santaisse, & animer le peuple contre le Souverain, celui-ci peut d'un seul mot déposer le Musti, l'exiler & même le perdre aussi bien que tous ceux de son corps qui lui déplaisent. La loi & le despote, doivent également se craindre & se respecter; mais le despote, s'il n'est pas un imbécille, emporte nécessairement la balance, il dispose de tous les trésors, de tous les emplois & de la vie de tous ses sujets, il a de terribles moyens pour se faire obéir.

Examinons actuellement l'usage du pouvoir, soit de la part du Grand-Seigneur soit de la part des Juges.

Plus le pouvoir du Grand-Seigneur est étendu, moins il est facile de limiter celui des Ossiciers qui le représentent. Les Pachas sont dans toute l'étendue de l'Empire Ottoman les Gouverneurs &

## DU BARON DE TOTT.

les fermiers de leurs Pachaliks; ils y donnent à chaque district des gouverneurs & des fermiers particuliers; ceux-ci distribuent dans chaque canton d'autres sous-fermiers non moins despotes; de manière que dans cette cruelle hiérarchie, chaque subalterne perçoit le double de ce dont il est comptable.

Si le droit du fermier peut s'exercer d'une manière si destructive sur le revenu annuel de chaque territoire, le gouverneur de la province armé d'un pouvoir plus vaste & plus redouté, détruit encore avec bien plus d'audace & de facilité. Il est le maître de multiplier les vexations, les avanies & les déprédations de tout genre au gré de ses desirs avides. Le moindre prétexte suffit pour citer à son tribunal ceux qu'il lui plaît de citer, & l'homme riche au pied de l'homme insatiable, n'est jamais innocent.

Cependant le Souverain, observateur tranquille en apparence, attend pour punir le vexateur que le produit des vexations soit suffisant, pour mériter une place dans son tresor particulier, mais si le Grand - Seigneur semble ne guetter que l'homme en place, en vain un homme riche voudrait échapper au despotisme, en se tenant dans l'obscurité, il fera bientôt revêtu d'un emploi qui donnera tôt ou tard, au Prince le droit de compter avec lui. Cet homme n'a donc rien de mieux à faire que de commencer par compter avec les autres. & de reduire le fruit de ses rapines en argent comptant pour le cacher plus facilement. On a déja vu que les gens de loi sont les seuls qui puissent jouir tranquillement de leur fortune, & je ne parlerai point des sujets Chrétiens ou Juifs. Ceux - ci méprisé, insultés même par le portefaix mufulman qui

les sert, ne peuvent être considérés par le Gouvernement, que parce que leur industrie accumule des richesses que les avanies journalières font restuer par le canal des gens en place, dans le goufre où le Souverain engloutit tout.

On pourrait croire sur la foi des Européens que la douane est plus douce chez les Turcs que chez les autres Nations. Les Francs n'y paient en effet que trois pour cent. Je veux bien ne pas mettre en ligne de compte les avanies qu'ils essuient d'ailleurs dans tous les genres; ce sont des étrangers : leur position n'entre point dans l'examen des mœurs & du Gouvernement des indigènes. Ceux-ci sont assujettis à payer sept pour cent de douane, & dix sur beaucoup d'articles de confommation; par une clémence que l'on affecte aussi de vanter, on perçoit ce droit en nature: mais qu'en résulte-t-il? Que sur cent turbots qu'un pêcheur apporte, on lui prend les dix plus beaux & qui valaient feuls tout le frétin qu'on lui laiffe.

Consultons présentement les livres de Loi, & voyons comment ont sait les interprêter dans les Tribunaux.

Tout doit être jugé sur la déposition des témoins. C'est la première loi du Législateur des Arabes. On ne peut donc se présenter en Justice, sans que le demandeur & le défendeur en soient également pourvus: il n'y a donc point de procès sans faux témoins. L'art du Juge confifte à deviner par des interrogations captieuses à laquelle des deux parties il doit adjuger le droit d'affirmer, & ce premier jugement décide le procès : si une partie nie, l'autre est admise à prouver; de sorte que conduit en Justice par un homme que je n'ai jamais vu, pour lui payer une somme que je ne lui ai jamais due, je serai contraint de la lui

payer sur la déposition de deux témoins Turcs qui affirmeront ma dette. Quel est le moyen de désense qui me reste? Ce serait de convenir que j'ai dû; mais d'assurer que j'ai payé. Si le Cadi n'est pas gagné, il m'adjugera les témoins, j'en trouverai bientôt moi-même, & il ne m'en coûtera qu'une rétribution sort modique pour les gens qui auront pris la peine de se parjurer pour moi, & le droit de dix pour cent au Juge qui m'a fait gagner ma cause.

C'est toujours celui qui gagne qui paie les frais; la crainte de perdre l'argent qu'on a ne réprime donc pas le desir de s'emparer de celui des autres; & les peines portées contre les suborneurs de témoins & contre les faux témoins euxmêmes doivent être rarement pronon-

I La peine portée contre les faux témoins est de les promener dans les rues sur un âne, la tête du coupable tournée du côté de la queue de l'animal; mais je n'ai jamais vu cette loi mise à exécution.

éées, le Juge dont ils sont fructifier le domaine, leur doit des ménagemens.

Un Turc voulair dépouiller son voisin d'un champ qu'il possédait très-légitimement. Ce Turc commence par s'afsurer d'un nombre suffisant de témoins prêts à dépofer que le champ lui avait été vendu par le propriétaire; ensuite il fut trouver le Juge & lui remit coo piastres pour l'engager à autoriser son usurpation. Cette démarche prouvait assez l'iniquité de sa demande. Elle indigna le Cadi, il dissimula, écouta les parties, & sur ce que le légitime possesseur n'opposait que l'insuffisance de son titre de possession: vous n'avez donc point de témoins, lui dit-il? Eh bien, j'en ai cinq cent qui déposent en votre faveur; il montra alors le sac qu'on lui avait remis pour le séduire, & chassa le séducteur.

Ce trait qui fait honneur à l'intégrité

je cite.

Dans les causes compliquées, les parties ajoutent aux témoins, la précaution de se munir d'un Fetsa du Musti; mais ces décisions comme je l'ai déja observé, n'étant donnée par le Ches de la Loi que sur l'exposé qu'on lui présente, chaque partie en obtient facilement une qui lui est favorable.

On n'a pas non plus terminé son affaire par un jugement formel qui donne gain de cause. Il n'y a de certain que les frais qu'il faut payer. Si la partie adverse fait naître un nouvel incident, il faut plaider encore & payer de nouveau les frais.

Un avantage précieux de la Loi civile chez les Turcs, serait sans doute le droit qu'elle donne à chaque particulier, de plaider lui-même sa cause; mais que

## 224 MÉMOIRES

lui reste-t-il de cet avantage dans un pays où le jugement est arbitraire? De-là vient que les Juiss, les Arméniens & les Grecs ont conservé à leurs Chess une espèce de jurisdiction civile à laquelle ils se soumettent quelquesois, pour éviter que le sonds du procès ne soit dévoré par le Cadi qui le jugerait; mais excepté les Juiss qui sont plus soumis à leur Kakam que les Chrétiens à leur Patriarche, il est assez commun que la partie lézée évoque l'autre aux Tribunaux Turcs, qui sinissent alors par s'enrichir de leurs dépouilles respectives.

La Loi concernant les Esclaves les soumet à celui qui les achette; invite à les bien traiter, ou à les vendre quand on n'en est pas content, & les Esclaves ne peuvent être reçus en témoignage ni pour ni contre leur Maître.

Le nommé Draco Grec, puissamment riche, possédait deux belles maisons de campagne

campagne contigues au village de Tarrapia sur le canal de la mer Noire à trois lieues de Constantinople, il y passait l'été avec toute sa famille, & plusieurs esclaves Chrétiennes qui le servaient : on avait établi dans son voisinage un chantier pour la construction d'un vaisseau. Un des constructeurs Turc profita de cette circonstance pour courtiser une des esclaves Chrétiennes. Draco la surprit, la maltraita, & pour se venger, elle mit le feu aux deux maisons qui furent totalement consumées. A ce trait de noirceur, elle ajouta l'audace de s'en vanter; & Draço craignant avec raison de nouveaux effets de fureur de cette méchante créature, la fit enlever nuitamment & conduire chez un Juif, avec ordre de l'enfermer soigneusement & de la vendre au plutôt de manière à l'éloigner pour toujours. Cependant cette esclave trouve le moyen de crier par la fenêtre I. Partie. P.

qu'elle est Turque. La populace s'assemble, la garde arrive, la maison du Juis est ensoncée: on conduit la fille chez le Visir; là elle affirme de nouveau qu'elle est Turque, que Draco l'a retenue esclave & l'a maltraitée pour l'obliger de se faire Chrétienne, qu'elle a mis le seu à sa maison pour sauver une Musulmane. On loua son zèle, on remercia la providence, & Draco sut pendu deux jours après l'incendie, devant ses maisons qui sumaient encore.

On demandera sans doute ce qu'est devenue la Loi qui n'admet pas le témoignage des Esclaves contre leur Maître, celle qui condamne un incendiaire aux flammes, & celle qui admet le désendeur à plaider lui-même sa cause; rien de tout cela ne sur examiné; un Chrétien ne mérite pas tant d'égards en Turquie.

Après avoir vu périr l'innocent,

yoyons comment la loi traite les criminels. On ne peut le dire sans horreur, c'est pour ces monstres qu'elle a des ménagemens. En effet la loi qui condamne l'assassin à perdre la vie, permet aux plus proches parens du mort de lui faire grace. On conduit le criminel sur le lieu du délit: celui qui fait l'office de bourreau fait aussi celui de médiateur : il traite jusqu'au dernier moment avec le plus proche parent du mort ou avec sa femme qui suit ordinairement pour assister à l'exécution. Si les propositions sont refusées, le bourreau exécute la sentence; si elles sont acceptées, il reconduit le coupable au Tribunal pour y être absous. Gependant l'accommodement a rarement lieu, parce qu'il y a une sorte d'opprobre attachée à vendre le sang de ses parents ou de son mari; mais on sent qu'en vertu d'une loi pareille, nous verrions quelquefois parmi

nous les plus lâches & les plus exécrables affaffins jouir en paix du fruit de leurs crimes.

Un jeune Turc pressé d'hériter avait assassiné son pere & fut condamné sur les plus fortes preuves à avoir la tête tranchée. Un de ses amis, compagnon de fes débauches, court chez son Juge avec une forte fomme; là il apprend que la sentence est déja prononcée ; il ne se décourage point, il presse le Juge, que la vue du trésor avait déja persuadé: je ne puis, dit-il à fon client, abfoudre votre ami que sur une preuve de son innocence plus forte que celle qui l'a montré coupable. Ayez le courage de vous déclarer l'affassin de son pere, produisez deux témoins : je vous condamnerai à subir la peine qui vient d'être prononcée contre votre ami, il rentrera dès ce moment dans tous ses droits & pourra vous faire grace. L'entreprise était sans

## DU BARON DE TOTT.

229

Houte hasardeuse, un parricide ne devait pas inspirer une grande consiance. Cependant le coupable sit grace au meurtrier supposé, & cette atrocité préparée par loi eut un plein succès.

Pour que les voleurs de grands chemins soient punis, il faut qu'ils soient arrêtés en flagrant délit. Le Législateur Arabe devait sans doute ce ménagement à une nation qui ne vivait que de rapines. Aussi les Etats du Grand-Seigneur sont-ils infestés de ces Brigands qu'on nomme Haidouts, ils y commettent. les plus grandes horreurs, & les efforts que le Gouvernement fait rarement, pour les réprimer, & qu'il fait toujours alors d'une manière mal-adroite, ne tendent jamais qu'à les disperser & à les éloigner de la Capitale. S'ils commettent quelques affassinats dans un village, le Cadi qui s'y transporte, en rançonne les habitans, sans s'occuper de la recherche des coupables. C'est aussi par cette raison que le premier soin des habitans de la campagne est toujours de chercher à soustraire la connaissance du crime aux Juges dont la présence est plus dangereuse que celle des voleurs. Ceux-ci sont en Turquie, ce que sont dans nos villes, les ouvriers qui n'ont pas la maîtrise. On les punit quand on peut les surprendre au travail; ils quittent leur métier, lorsqu'ils se sont enrichis, racontent leurs chess-d'œuvre, acquièrent de la considération, & parviennent à des emplois qui leur donnent le droit d'exercer leur industrie.

Le dogme du Coran qui enjoint de se soumettre aux décrets de la providence, ne semblait pas devoir être compris dans le Code criminel; cependant un Turc ayant tué un Chrétien d'un violent coup de bâton sur le crâne, le Juge après s'être sait représenter l'instrument du

meurtrier & avoir bien & duement vérifié la qualité du bois dont était fait le
bâton, prononça qu'elle était trop légère
pour que le Chrétien fut mort du coup
fans une volonté directe de la providence,
à laquelle il n'appartenait pas aux hommes de s'opposer. On ne retrouverait pas
aisément le chapitre du Coran, d'où
cette Sentence a été tirée; mais il paraît
indubitable que si le Chrétien eut commit l'assassinat en question sur la personne
d'un Turc, le Juge n'aurait jamais
pensé qu'il sût l'exécuteur des ordres de
Dieu.

Outre les Procès qui suivent les formes judiciaires d'informations, de vérifications de titres & d'appels aux Tribunaux supérieurs, toutes les querelles particulières & les accusations de premier mouvement sont portées sur le champ, au Tribunal, lorsqu'une partie le requiert, sans que l'autre puisse sur-tout hésiter de s'y rendre, si la querelle a eu lieu en présence du peuple. Au seul mot de Justice, on voit toujours la multitude prendre fait & cause contre celui qui s'y resuse, le nom de la Justice est sacré chez toutes les nations. C'est le point central de l'esprit humain, on peut s'y méprendre, on peut chercher à l'éluder, on peut travailler à faire illusion aux autres, on peut se la faire à soi-même, la Justice règne toujours invisiblement, & le crime ne lui rend pas moins hommage que la vertu.

Chaque quartier a son Mekkemé, dans lequel un Cadi escorté de son Naïb, siège à toute heure du jour, pour y écouter les plaintes, & rendre une justice d'autant plus prompte que les frais ne manquent jamais de suivre immédiatement la sentence.

Mekkemé: Tribunal où se rend la justice.

<sup>\*</sup> Naïb, premier Clerc de Juge.

Celle que leStambol Effendissy 'exerce fur tout ce qui a rapport à l'approvisionnement de la Capitale, paraît être plus désintéressée, & n'a cependant qu'une apparence plus noble & plus majestueuse. Il fixe le prix des denrées, le fait publier & veille par lui-même ou par le moyen d'un Subdélégué nommé Murtasib sur l'intégrité des poids & des mesures. Précédé de quatre Jénissaires en habit de cérémonie & le bâton à la main, cet Officier monté sur son cheval parcourt la ville ayant à ses côtés un de ses gens tenant en main des balances déployées. Un autre porte des poids, un troisième un marteau, & le reste du cortège est armé de bâtons & d'autres instrumens nécessaires pour punir les coupables.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Stambol Effendissy: Le Lieutenant de Police de Constantinople; c'est le premier degré qui conduit un homme de Loi aux grandes charges qui sont ainsi que celle-ci à la nomination du Grand-Seigneur, sans égard à aucun rang d'ancienneté.

Ce grouppe est toujours précédé par quelques hommes déguisés qui vont surtivement faisir un pain sur une boutique, les balances & les poids d'un vendeur de fruits ou d'autres denrées & tout autre objet qui peut convaincre le délinquant de sa friponnerie.

Le pain apporté au Magistrat est placé dans la balance en opposition aux poids qu'il doit peser, tandis que le boulanger déja saiss, & en présence de son Juge, attend le mot qui doit le renvoyer absous, lui saire donner la bastonnade, ou même lui imposer quelque punition plus sévère encore, comme celle d'avoir l'oreille clouée à sa boutique; ensin même celle d'être pendu, si le Juge a un peu d'humeur; mais ce qu'il y a de plus remarquable, c'est que le véritable Boulanger, le propriétaire du sour, celui dont on punit la friponnerie, n'est pour rien dans cette assaire, il conserve

tranquillement chez lui le produit journalier du faux poids que l'on punit, &
laisse à un de ses garçons au maître Valet
de son four tout le danger & tous les
inconvéniens de sa malversation. Celuici s'oblige moyennant un double salaire,
à représenter son maître, & cet avantage
est sollicité par le second garçon, quand
le premier est pendu, cela ne décourage
personne. Il faut cependant convenir
que les punitions ne sont pas à beaucoup
près aussi fréquentes, qu'elles sont fréquemment méritées.

La rétribution que les maîtres Boulangers paient au Stambol-Effendissy est considérable, & si ce Magistrat doit empêcher les grands abus & les friponneries bien avérées, il a aussi un extrême intérêt de leur donner certaines facilités dans leur commerce, pour s'assurer à lui-même le tribut qu'ils lui paient; mais il ne doit aucun égard aux petits Marchands qui courent les rues, leurs poids, leurs balances sont saiss & brisés à coups de marteau pour la moindre impersection, & la bastonnade complette ordinairement la cérémonie, à moins que ces malheureux ne sachent se tirer d'affaire; comme on s'en tire en Turquie, les plus adroits s'accommodent même avant d'être traduits devant le Juge, & obtiennent meilleur marché des gardes déguisés qui les arrêtent, & qui chemin faisant, sont ainsi valoir leur petit emploi.

A ces précautions prises pour assurer la sidélité dans la vente des comestibles, le Gouvernement ajoute la fixation des prix; mais on n'en paie pas moins ce que les choses valent; sous le Despotisme, la multitude est facilement trompée. Ce n'est pas un état d'aisance que le peuple demande, il n'en a pas l'habitude; mais il a quelquesois des accès de douleur & de désespoir. Il prend alors le ton & le caractère de son maître, il veut être obéi, & il croit l'être quand pour remédier aux plaintes que lui arrache l'excessive cherté des vivres, le Visir ordonne de les vendre à plus bas prix, & que sorti incognito pendant la publication de cette loi, ce Ministre a fait pendre un garçon Boulanger. Personne ne s'informe à quel titre on a sacrissé ce misérable; mais tout le monde en trouve le pain meilleur.

Comment un si grand mépris pour l'humanité peut-il être accompagné, chez les Turcs, de la plus bisarre bien-faisance envers les animaux les moins utiles à la société? Sans doute que la barbarie même a besoin de quelque re-lâche, elle écrase les hommes sous le poids d'un sceptre de ser; mais elle sourit aux objets dont la nullité ne lui laisse aurune inquiétude, & l'orgueil du Despo-

tisme, en confondant tous les êtres choisit ses favoris dans les plus faibles.

C'est sans doute par ce principe que le Gouvernement en exerçant le plus rigoureux monopole sur le bled qui se confomme dans la Capitale par une extraction ruineuse au Cultivateur, & une distribution moins onéreuse aux Boulangers qu'aux confommateurs, accorde tant pour cent en faveur des tourterelles. Une nuée de ces oifeaux vient fondre assiduement sur les bâteaux qui traversent le Port de Constantinople & transportent cette denrée à découvert, foit pour l'emmagasiner, soit pour l'envoyer en mouture, sans que les bâteliers s'opposent jamais à l'avidité de ces oifeaux. Cette facilité qu'on leur donne de glaner sur les bleds les attirent en si grand nombre & les familiarisent au point que j'en ai vu sur les épaules des

rameurs attendre une place vacante pour aller à leur tour se remplir le jabot.

C'est encore d'après des observations très-peu résléchies que les voyageurs ont prôné la charité des Turcs envers d'autres animaux.

Il y a dans Constantinople une grande quantité de chiens de la même race que ceux des bergers, c'est-à-dire, à museaux & à oreilles de renard. Ces animaux répandus dans tous les quartiers de la ville semblent avoir la même origine; mais ils n'ont point de maîtres particuliers, & ceux de chaque canton font à frais communs une guerre sévère aux marodeurs qui passent leurs limites. On reconnaît à leurs mines tristes, à une démarche faible & languissante, ainsi qu'à leur excessive maigreur, ceux de ces animaux qui n'étant pas nés dans des quartiers à boucheries sont réduits aux seules ordures que l'on jette, & qu'ils

## 240 MÉMOIRES

sont encore trop heureux de devoir au défaut de Police qui les leur abandonne. La prodigalité des enfans qu'ils sont fort soigneux de caresser, leur procure aussi quelque ressource. Les femelles de cette classe indigente obtiennent aussi quelquefois un bout de natte entre deux bornes pour alaiter leurs petits; mais malgré ces faibles secours, tous ceux qui ne sont pas voisins des boucheries de la ville, font très-peu d'honneur à la charité turque. Toujours misérables. toujours plus ou moins étiques, souvent mutilés, ils semblent reclamer contre les voyageurs qui ont exalté les charmes & les douceurs de leur existence 1.

On a pareillement célébré comme une

bonne-œuvre

On ne reconnaîtra pas dans cette description la race de chiens que nous nommons chiens Turcs, ils ne sont pas plus connus en Turquie que les lits à la Turque, les robes à la Turque, & toutes les nouveautés auxquelles on donne ce nom.

bonne-œuvre, l'usage où sont les Turcs de nourrir les chats avec des soies de mouton, distribués à ces animaux par de pieux personnages qui se vouent à cette sainte action. Cela ne serait à la vérité ni plus sot, ni plus étrange que l'histoire des tourterelles; mais un fait ne prouve pas l'autre, & tout ce qui tient aux mœurs, mérite une discussion réstéchie & circonstanciée.

Ainsi que les Juiss, les Turcs ont des viandes désendues; la loi leur prescrit de saigner & de laver celles qu'ils mangent; elle leur interdit aussi l'usage de certaines parties de l'animal, telles que les soies, les poumons, &c. Les bouchers doivent donc pourvoir au débit des articles qui ne peuvent convenir qu'aux Chrétiens.

Des Dgiherdges (vendeurs de foie) portant sur l'épaule un long bâton qui suspend leur marchandise, l'annoncent en criant à tue-tête, mais ne la donnent jamais gratis; la quantité de moutons que l'on tue dans une ville immense où l'on consomme d'autant moins de bœuss, que les Turcs en sont peu friands, multiplie nécessairement ces vendeurs de foies qui parcourent journellement les rues pour les débiter en gros aux Chrétiens qui les mange, & en détail aux vieilles semmes, qui par-tout affectionnent leurs chats, sans en être plus charitables; mais l'oisiveté qui cherche à se distraire, offre encore aux Dgiherdgis, un autre genre de débit très-abondant.

La manière d'être d'un Turc, assez aisé, pour n'avoir rien à faire, est de sortir journellement de chez lui pour aller s'asseoir de préférence dans une boutique de Marchand de tabac à sumer. Là, sous le prétexte d'essayer quelque nouvelle qualité de tabac, il fume plusieurs pipes sans rien payer, & jouit encore par-dessus le marché, du coup-d'œil des passans, qui de leur côté admirent l'indolente gravité du Turc . & le respect de deux ou trois valets qui se tiennent debout à ses côtés, les mains croisées sur leur ceinture. Dans cette position, le premier vendeur de soies qui passe, s'arrête, vante le talent qu'il a de raffembler tous les matoux du quartier, dit quelques bons mots pour égayer son Excellence, en obtient la permission d'opérer. Les passans s'arrêtent, les chats se raffemblent en un clin d'œil au mot du guet, les épaules du Marchand en font couvertes, ils se suspendent à ses habits : le Marchand se hâte de donner un repas à ses convives; l'homme important que cette seène a diverti la lui paie; & l'Européen qui ne fait pas la langue, ou qui la fair mal, & ne vit point avec les Turcs pour

étudier leur génie & leurs mœurs, croit voir un acte de charité, le publie, & n'accrédite qu'une erreur.

Les hommes ont un si grand besoin de s'entr'aider, que les vertus secourables devraient sans doute leur être plus familières, qu'elles ne le sont en général. Ces vertus semblent offrir un reméde naturel à l'infortune & aux nécessités qui nous font communes; & dans ce rapport, elles devraient être exercée avec plus de zèle & d'empressement chez les peuples opprimés ; mais le despotisme détruit les sentimens d'humanité & de commisération dans les victimes qu'il immole; comme il en est dépourvu lui-même , il n'inspire aux hommes qui gémissent sous l'oppression que le désir d'opprimer à leur tour; ce n'est qu'à l'ambition de tyranniser les autres, que la tyrannie doit ses esclaves; & la persécution est si naturelle en

Turquie qu'il y existe un engagement, une formule expresse de ne pas se nuire.

Un Turc qui avait été Couchetchy-Bachi ' sous le regne des trois Favoris que Sultan Mahamout sut contraint de sacrisser, & dont j'ai déja dit un mot au commencement de ces Mémoires, avait été très-lié avec mon beau-pere. Le Gouvernement faisait encore usage de son intelligence & de ses talens pour les perquisitions secrettes : des affaires de ce genre l'avaient conduit à Péra ', il voulut faire connaissance avec moi, & paraissant regretter que ses affaires ne

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Couchetchy Bachy, c'est le grand Prévôt de l'Hôtel, le Lieutenant du Bostandgi-Bachi.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Péra, faubourg dans lequel habitent les Ambassadeurs & presque tous les négocians étrangers, excepté les Français qui sont pour la plupart réunis à la Galata. Mais il ne faut pas croire que ces deux quartiers soient affectés exclusivement aux Européens. Les Turcs, les Grecs, les Juiss, les Atméniens y forment une population de plus de cinquante mille ames, à laquelle se réunissent deux ou trois cents Européens ou soit-disant tels.

lui permissent pas de rester plus longtemps, il partit en promettant de revenir dans peu : déja il était à moitié de l'escalier où je le reconduisais, lorsque s'arrêtant & se retournant avec vivacité vers un de mes gens qui me fuivait, apportez-moi vîte, lui dit-il, du pain, & du fel. Je ne fus pas moins étonné de cette fantaisse que de l'empressement qu'on mit à la satisfaire. On lui apporte ce qu'il avait demandé; il met d'un air mystérieux sur un petit morceau de pain, une pincée de sel, mange le pain avec une gravité dévote & me quitte, en m'assurant que je pouvais désormais compter fur lui. Je me fis expliquer tout ce que cette formule contenait d'important & de fignificatif '; cependant on verra que ce même homme devenu

ME, And he party the great and and and and

Les Turcs croient que la plus grande ingratitude est d'oublier celui dont on a reçu la nourriture ; elle est représentée par le pain & le sel dans cette formule.

Visir sous le nom de Moldovandgy-Pacha, a été pour le moins bien tenté de violer son serment à mon égard. Quoi qu'il en soit, si ce genre de serment n'est pas toujours religieusement respecté, il sert du moins assez souvent de frein pour modérer l'esprit de vengeance auquel les Turcs sont naturellement portés. Leur fureur se manifeste rarement dans la chaleur du premier mouvement, jamais ils ne se battent en duel; mais ils affassinent, & c'est ainsi que se terminent chez eux toutes les querelles qui ne s'accommodent pas. L'offensé aiguise alors publiquement son couteau, ou prépare ses armes à seu : quelques amis cherchent à le calmer, d'autres l'excitent & l'encouragent au meurtre; mais aucunes mesures ne tendent à prévenir le crime que ces préparatifs annoncent. L'ivresse doit cependant précéder le crime. Il faut que le vin donne à un Turc le degré de courage dont il a besoin pour servir sa colère. Parvenu à ce point il sort de la taverne, & dès-lors il n'y a plus de salut pour l'offenseur que dans la maladresse de l'offensé. Si le meurtre est consommé & que la garde qui n'est jamais armée que de bâtons ', se mette à la poursuite de l'assassin; on le voit alors donner de véritables preuves de courage, il se désend comme un lion, on dirait que

affollings of co

Les patrouilles qui parcourent la ville pour le bon ordre & la sûreté publique, ne sont armées que de bâtons en forme de petites massue, dont le gros bout est trempé dans de la résine. Lorsque quelque coupable veut prositer de son agilité pour échapper à cette arme, il est bientôt renversé par l'adresse des gardes à lancer ces bâtons dans les jambes de celui qui fuit. On voir même souvent des gens culbutés de cette manière, sans avoir d'autres torts que d'aller trop précipitamment à leurs affaires. C'est une petite gentillesse qui exerce les gardes dans le talent d'arrêter les coupables 3 mais lorsque ceux-ci ont des armes à seu, ils se sont respecter de si loin, que les gardes sont alors plus attentifs à éviter leur rencontre, qu'ardens à les poursuivre.

le crime a élevé fon ame, & s'il fuccombe; les menaces de ses camarades décident bientôt les parens du mort à un accommodement qui laisse jouir le coupable de la haute considération que cet événement lui assure '.

Ce n'est donc que quelques mercenaires Turcs, quelques Chrétiens ou quelques Juiss qui fournissent des exemples de punition publique, en réparation des meurtres qu'ils peuvent commettre. Dans ce cas, le coupable conduit à la Porte, y reçoit sa sentence: aucun appareil n'accompagne son supplice; & j'en ai rencontré qui traversaient la soule qui se trouve ordinairement dans les rues, en causant avec celui qui devait les exécuter. Les criminels avaient seulement les mains

Il n'y a point à cela d'exagération, on ne dit jamais qu'en éloge, un tel a tué tel autre, celui qui en a tué dix est le héros de son quartier, point de bonne sète sans lui, son amitié vaut une sauve-garde.

liées & le bourreau les tenait par la ceinture. C'est le moment de négocier avec les parents du mort & de travailler à l'accommodement dont je viens de parler. Des gens m'ont assuré qu'il y avait eu des marchés de ce genre qui avoient manqué par la seule avarice du coupable. Ce fait paraît dénué de toute vraisemblance, mais s'il pouvait être vrai, ce serait sans doute, parce que sous le despotisme les richesses sont tout, & la vie peu de chose.

L'habitude de méprifer les Chrétiens & d'honorer les Turcs a établi l'usage de placer la tête coupée du vrai croyant sur son bras qu'on recourbe à cet effet; & celle de l'insidele sur son derriere.

Il ne manquerait aux Turcs, pour compléter leur barbarie, que d'imiter la nôtre en étendant la peine d'un crime personnel jusqu'à couvrir de l'infamie de son supplice les innocents qui ont le malheur d'appartenir au coupable. On grave au contraire sur la pierre sépulcrale le nom du mort, & le genre de fon fupplice; & j'ai connu un Européen qui fut à ce sujet fort mal reçu par une femme Grecque, très-considérable, dont le mari venait d'être pendu pour une tracafferie de Cour. Il crut devoir la plaindre de cet événement, il infiftait fur - tout sur le genre du supplice : comment vouliez - vous donc qu'il mourût? s'écria la femme en fureur : Apprenez, Monsieur, que personne dans ma famille n'est mort comme un Baccal '. L'Européen interdit, se retira en fouhaitant à tous ses parens une heureuse fin. Ce préjugé, bien différent du nôtre. s'explique encore par le despotisme,

Baccal, marchand Epicier; ils meurent ordinairemene dans leur lit, C'est l'état que l'on a coutume de mettre en opposition avec l'état le plus distingué.

Être puni pour crime d'État, c'est avoir figuré soi-même dans l'État. On ne dépend jamais que pour commander à son tour, c'est l'origine de l'esclavage, c'est l'aliment de la vanité des esclaves & le seul sentiment d'honneur qui puisse avoir lieu sous le despotisme.

Quoiqu'on ait vu que l'ivresse porte les Turcs au crime, & leur donne la force de le commettre, & quoique la loi leur désende l'usage du vin, les tavernes à Constantinople sont aussi publiques & aussi nombreuses que nos cabarets le sont dans nos villes; le Gouvernement les rançonne & les protége; ceux des Turcs qui y vont, s'y ennivrent toujours, & la consommation du vin devenue un revenu du sisc, est donnée à serme à un Intendant nommé Charab Emini '. Cet officier perçoit les

<sup>\*</sup> Charab Emini, Intendant du vin, charge que le Gouvernement ne donne jamais qu'à un Turc : il est le fermier

## DU BARON DE TOTT.

253

droits d'entrée, mais la police des tavernes appartient, ainsi que la rétribution qu'on en tire, au premier Magistrat & aux Gouverneurs particuliers des quartiers où elles sont situées.

J'ai déja dit que dans les fêtes folemnelles, on fermait les tavernes, afin
d'éviter pendant ce tems, les funestes
effets de la débauche habituelle du
peuple. La police appose le scellé sur la
porte de chaque taverne; mais un guichet ménagé en dessous, & que la police
feint de ne pas appercevoir y conserve
une entrée toujours libre & toujours
publique; il n'en coûte que de s'incliner
un peu pour se soustraire à la loi & s'ennivrer à son aise.

Les trois jours de Bairam excitent cependant une sorte de sollicitude de la part du Gouvernement pour prévenir

de cette partie des octrois, & perçoit les droits, soit à titre de Ferme, soit à titre de Régie.

les défordres que l'ivresse pourrait occasionner. Le Ramazan qui précéde ces fêtes, est le mois lunaire destiné au jeune, & fon époque est annuellement devancée de onze jours. Ce temps d'abstinence que Mahomet a copié du jeûne des Chrétiens, consiste chez les Turcs, ainsi qu'il consistait dans la primitive Église, à ne prendre aucune nourriture pendant que le foleil est sur l'horison. On apperçoit aisément que la partie de la révolution lunaire qui détermine le Ramazan vers le folftice d'hiver, le rend alors moins pénible que celle qui le place dans le folffice d'été, vu la longueur des jours & l'excessive chaleur qui accompagne alors ce tems d'abstinence; mais la classe qui travaille, semble supporter seule, toute la rigueur du Ramazan; privée pendant le jour d'un verre d'eau pour se désaltérer ou se rafraîchir la bouche, le coucher du

foleil ne lui présente qu'un repas frugal. avec le repos de la lassitude que la priere & la nécessité de manger avant le jour, viennent encore interrompre.

Le Ramazan présente un tableau bien différent chez les gens aifés : c'est la mollesse qui s'endort dans les bras de l'hypocrisse, & ne se réveille que pour se livrer au plaisir de la bonne chère, de la musique, & de tout ce qui peut dédommager la fenfualité de l'ennui de l'abstinence.

Soumis à la révolution d'un tems marqué par la loi, & toujours pressé d'en voir arriver le terme, un Turc pendant le Ramazan ne se lasse point de compter les heures & les minutes, il s'environne de toutes les montres & de toutes les pendules qu'il possède : c'est aussi l'époque où Genève perçoit la plus grande partie du tribut que son industrie impose aux Turcs. Ce commerce avan-

tage ux s'accroîterait encore infiniment si par une double quadrature, disposée de manière à raccourcir le spiral des balanciers ou à élever graduellement le point de suspension des pendules, on parvenait à avancer la marche des aiguilles & à la retarder par l'inverse de cette même opération, relativement au coucher du foleil, que les Turcs placent toujours à douze heures, je pourrais garantir aussi qu'uniquement fensibles à ce résultat diurne, ils ne s'appercevraient pas que les oscillations précipitées ou retardées, en divifant la différence, altéreraient la durée de chaque heure en particulier.

La montre la plus réguliere ne suffit cependant pas pour déterminer le moment de rompre le jeûne; les crieurs de Mosquées placés dans les galeries de minarets, y observent la disparition du soleil, & c'est à celui de Sainte Sophie à donner le premier signal, en chantant l'invitation à la prière, que les autres Muezzins répétent chacun sur son minaret. A cette époque l'impatience des Turcs, donc les plus dévots commencent toujours par l'ablution, se porte généralement au plaisir de sumer, c'est le premier de leurs besoins.

Mais si les Turcs attendent que le soleil disparaisse, pour se permettre quelque nourriture, ils n'ont pas moins de soin de bien constater le commencement de la nouvelle lune pour entrer en Ramazan; en général ils n'accordent une pleine & entiere consiance aux calculs astronomiques que pour entrer en sête. On remarque en esset que cette lune consacrée à l'abstinence n'a ordinairement que vingt-huit jours, & que les gens préposés pour observer cette planete & venir en faire une déclaration juridique à la Porte, apperçoivent tou-

jours un peu tard le premier trait de lumière qui en désigne le renouvellement, mais en revanche ils sont bien moins scrupuleux pour affirmer l'apparition de la lune suivante qui détermine le Bayram, & que des salves d'artillerie annoncent au public.

Cependant ces fêtes qui fuccédent au tems d'abstinence chez les Tures ne peuvent être comparées à la solemnité oui fuit le carême chez les Chrétiens. & l'on ne retrouve une forte d'imitation de l'Agneau Paschal que dans le Courban Bayram, le Bayram du facrifice. Cette feconde fête paschale n'a lieu que six semaines après la premiere. Le Grand-Seigneur, tous les Grands & tous les particuliers en état d'en faire la dépenfe. immolent ce jour-là, un ou plusieurs moutons. On soigne à cet effet une quantité proportionnée de ces animaux, dont on peigne la laine & dont on I. Paris.

dore les cornes; & l'inftant d'offrir ces holocaustes doit être calculé sur celui où le même sacrisice se consomme à la Mecque.

L'époque du Bayram est aussi celle des consommations du luxe; chaque individu se procure, donne ou reçoit des habits neuss. C'est encore le tems des parties de plaisir dans tous les gentes; elles entraînent toujours quelques désordres & quelques vexations de la part des promeneurs qui se répandent alors dans les villages qu'on trouve à trois ou quatre lieues de Constantinople, & dans lesquels les Turcs vêtus de neuf, bien absous & toujours bien armés, croient pouvoir tout commettre impunément & tout exiger des malheureux Grees qui y végétent.

Les aqueducs qui conduisent l'eau à Constantinople servent souvent de but aux promenades des Turcs; mais l'on

juge bien que ce n'est ni pour admirer l'architecture de ces édifices, ni pour juger de la salubrité des eaux, que les curieux s'y rendent en soule. Ils ont grand soin d'y saire porter du vin, & les choses dont ils aiment à se régaler; ils s'établissent dans des Kioks délabrés que les Empereurs ont sait construire en même temps que les édifices destinés à rassembler les eaux des pluies & à les conduire à la capitale.

Les aqueducs que les Turcs ont été contraints de substituer aux anciennes cîternes sont si mal construits, que leur comparaison avec l'aqueduc des Grecs a dû donner à celui-ci une affez grande réputation. Cet édifice bâti du tems de Justinien, ne présente toutesois rien d'intéressant ni du côté de la hardiesse ni du côté de la légéreté. On y voit encore moins le bon goût de l'architecte, qui semble ne s'être attaché qu'à tromper

l'œil par la coupe des piles en lui préfentant l'apparence des masses en l'air, tandis que ces cônes renversés forment des rensorts beaucoup trop saillans dans leurs bases. Un mélange de grands arceaux gothiques & de petits arcs à plein ceintre, ne sont ni plus hardis ni plus agréables, & j'ai seulement observé avec quelque intérêt que cet édisce pouvait fixer l'époque où le bon goût de l'architecture a commencé à se dégrader chez les Grecs.

Les aqueducs des Turcs font d'un genre plus déterminé; nulle proportion dans le dessin, nul choix dans les matériaux, aucun talent, aucune propreté dans leur emploi; on est étonné de l'immensité du travail, on est indigné de son imperfection, & tout annonce également que la force a fait agir l'ignorance, & que l'avarice l'a soudoyée.

Ces défauts se presentent d'une ma-

nière moins frappante dans les Mosquées que les Empereurs Turcs ont bâti à Constantinople, parce que tous ces édifices construits fous les yeux des Sultans & fur le modèle de Sainte Sophie font plus ou moins décorés, & toujours affez foignés par la crainte & l'amour-propre des Grecs ou des Arméniens qui en sont les entrepreneurs. Il y a même des Mosquées ' qui bâties sur le plan de cette ancienne églife grecque ont furpaffé leur modèle; mais ce modèle est bien éloigné d'être un chef-d'œuvre, & l'on doit préfumer qu'un examen plus réfléchi aurait empêché les voyageurs de prodiguer des éloges à la structure de Sainte Sophie. Si ces voyageurs eussent été plus habiles en architecture, ils auraient conclu du

Se fort imperfection, 8c cont annonce

<sup>1</sup> La mosquée de Sultan Ahemet & celle de Chekzadé sont d'une construction plus svelte; & la première, décorée de six minarets, est située sur la longueur de la place de l'Hyppodrome.

feul déplacement des colonnes qu'après avoir économifé dans le premier plan les masses nécessaires à la folidité, on les avait exagérées dans les contreforts dont on a ensuite appuyé cet édifice; ils auraient encore vu, en mesurant de l'œil l'arc de la coupole extérieure, que la voûte platte qui sert de plafond, n'offre qu'une hardiesse illusoire, & qu'indépendante de l'édifice, loin de s'y appuyer, elle est suspendue par le pleinceintre qui la recouvre; on m'a même assuré que cette coupole intérieure était construite en pierres-ponces liées avec une pâte très-fine de ciment & de chaux, ce qui réduit à rien cette prétendue merveille. La décoration intérieur ne fait pas plus d'honneur au siécle de Constantin '. Une grande quantité de colonnes

On prétend que cet édifice bâti par Constantin, & détruit par un tremblement de terre fut réédifié par Justinien; mais il semble qu'on ne doit attribuer à ce dernier Empe-

espacées sans proportion, & dont le module semble avoir été méconnu dans leur hauteur, dans leurs bases & dans leurs chapiteaux, aucun ordre dans les entablemens, aucune régle, aucun goût dans les profils, ne méritaient pastant de célébrité; on ne peut en effet admirer dans cet édifice que la richesse & l'abondance des matériaux, dans lesquels on ferait tenté de reconnaître les riches débris qu'on ne retrouve plus à Delphes ni à Délos.

Mais la beauté des Mosaïques qui décoraient le plasond de Sainte Sophie ne peut être contestée; j'y ai encore apperçu le bout des aîles des quatre Chérubins qui étaient appuyés sur la corniche à la naissance de la voussure

reur que les masses de pierres en contresort qu'il a fair élever extérieurement pour appuyer les piles que des tremblemens de terre avaient fait céder. L'effet de ces secousses est encore marqué par l'inclination des colonnes dont les bazes de bronze n'appuient plus également.

des quatre piles. L'obstination des Turcs à barbouiller cette coupole avec une eau de chaux ne laisse plus rien appercevoir aujourd'hui de ces Mosaïques, & l'on acheve d'ailleurs de les détruire en continuant d'en arracher des lambeaux qu'une barbare curiosité achete de l'avarice & de l'ignorance aussi barbare qui les détruit.

Quelques morceaux de ces Mosaïques qui se séparent en cristaux de trois à quatre lignes cubes, envoyés à Vienne pour y être taillés, ont donné des pierres de différentes couleurs d'un beau seu & d'une grande dureté.

Le mépris des Turcs pour l'ouvrage le plus recherché que l'on connaisse, ne laisse aucun doute sur la simplicité des ornemens qui parent leurs autres Mosquées. Ces ornemens se réduisent à quatre grands tableaux, dans lesquels sont écrits séparément les noms des quaquoi le Visir est le seul qui puisse avoir un Tandelet, mais il doit être verd, & son bateau ne peut être armé que de vingt-quatre rameurs.

Le Mufti exposé dans le sien aux intempéries de l'air comme le dernier particulier, n'est distingué que par neus paires de rames & le droit d'avoir deux hommes sur chaque banc. Les autres bateaux des Grands, dont le nombre de rames est également déterminé suivant l'importance de leurs charges, n'ont qu'un rameur à chaque banc, ainsi que les Ambassadeurs étrangers qui n'ont également aucun droit de Tandelet.

Mais les bateaux du Harem destinés à transporter les femmes du Grand-Seigneur, sont armés de vingt-quatre rameurs, & ont des Tandelets blancs couverts & sermés tout-au-tour par des jalousies. On prépare aussi pour les y recevoir des murailles de toile, dont

on forme une petite rue étroite qui de la porte du Sérail aboutit à ces bateaux. Lorsqu'elles sortent pour la promenade, ce qui est très-rare, on entoure également avec des toiles le Harem champêtre qui leur a été destiné, & dans lequel on les introduit avec la même précaution. Des Eunuques noirs environnent cette enceinte, & des Asséquis' armés de carabines forment une seconde ligne de circonvallation pour défendre les approches. Malheur à celui qui ignorerait ces dispositions & se mettrait à portée de la balle, le coup de la mort lui donnerait le premier avis. C'est ainsi que les femmes de ce Prince, toujours parquées comme des moutons, jouissent quelquefois du plaisir de respirer le grand air.

Ce divertissement extraordinaire ne

distriction a quelque cho ade plus utile.

Bostandgy-Asséquis : c'est une troupe d'élite qui fait l'office de la Prévôté de l'Hôtel ; ce sont les Grenadiese des Bostandgis.

donne pas sans doute une grande idée des plaisirs habituels qui régnent dans le Harem du Grand-Seigneur. On pourrait même croire que les semmes y existent d'une manière moins agréable que dans ce petit parc, puisqu'on leur en fait une sête. Voilà sans doute de quoi résormer bien des idées.

Celles que j'avais recueillies d'abord fur le Gouvernement & le Militaire Turc étaient informes. On ne peut bien juger les hommes qu'en action, & j'en réserve les détails aux circonstances de la Guerre dernière qui me les ont mieux dévoppés. Ces détails historiques me rameneront à Constantinople, d'où je partis en 1763, pour venir en France avertir le Ministere que je perdrais mon tems & le Roi son argent, si l'onne m'employait pas à quelque chose de plus utile.

Fin de la première Partie.

. . • -••

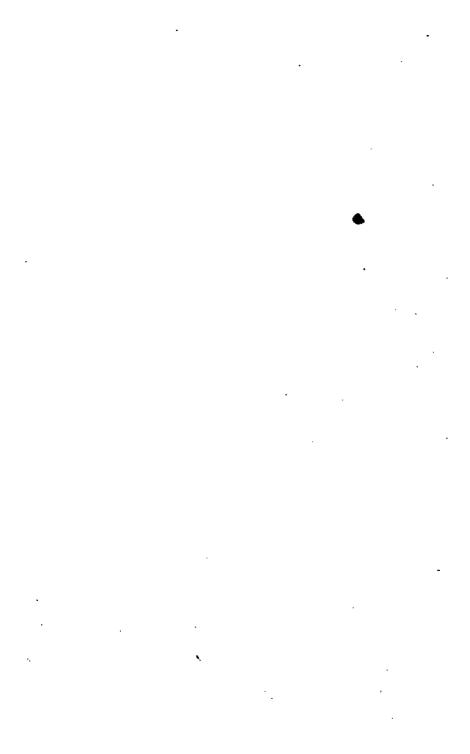

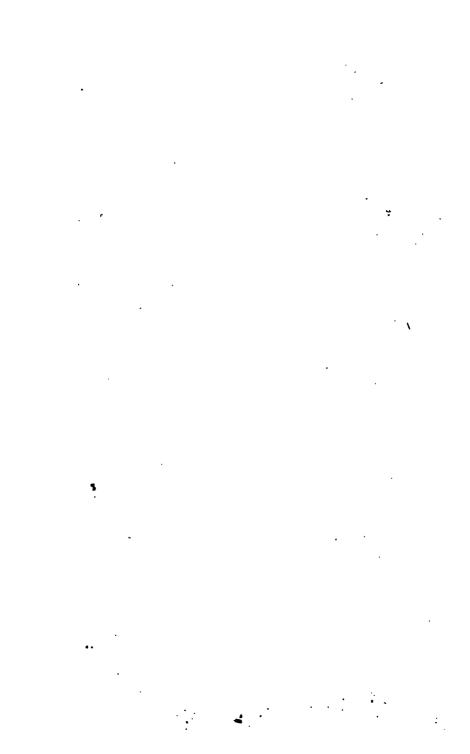

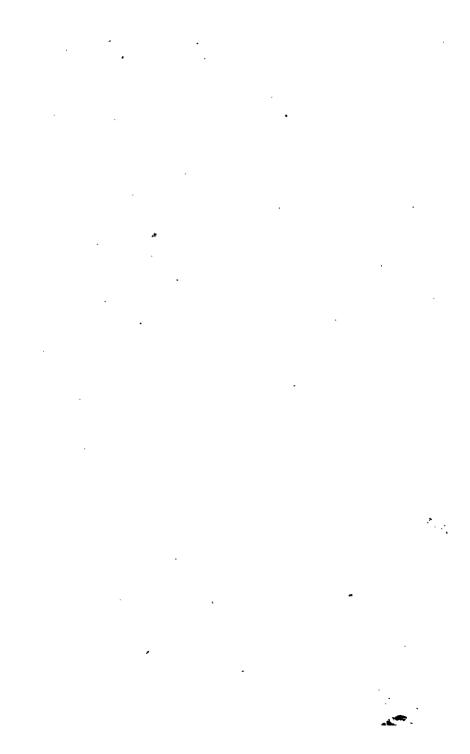



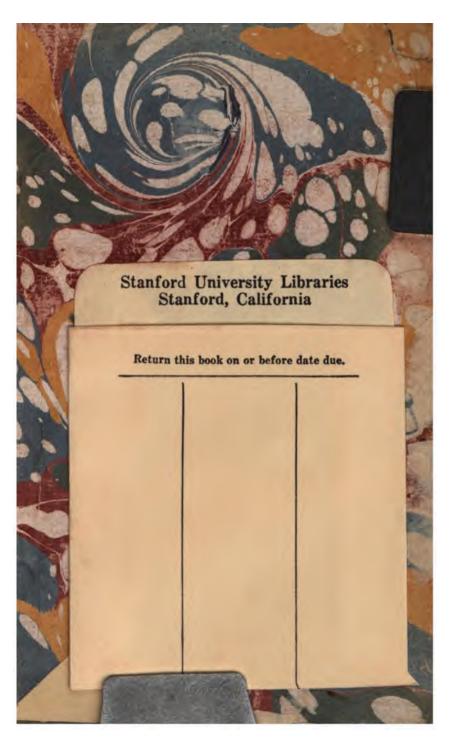

